

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



ANTES ARIES CHICAN



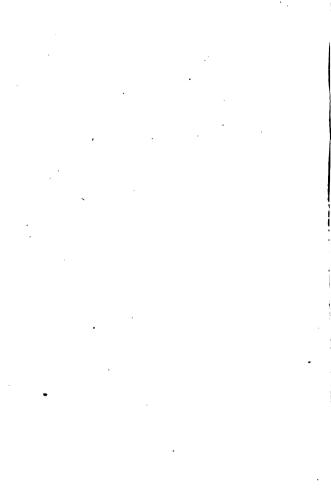

# HISTORIQUE

DII

# 69° RÉGIMENT

# D'INFANTERIE



PARIS
11. place St-André-des-Arts.

LIMOGES
Nouvelle route d'Aixe, 46.

HENRI CHARLES-LAVAUZELLE

Editeur militaire.

1887

UA 703 . A7 . 69th H67

Droits de reproduction et de traduction réservés.

# AVANT-PROPOS

# OBJET ET DIVISIONS PRINCIPALES DE L'HISTORIQUE

« Le simple récit de ce qu'ont fait leurs devanciers leur fournira de justes motifs d'émulation et de profitables enseignements, et leur inspirera le désir d'imiter ceux qui, avant eux, ont bien mérité de la patrie ». (DE CISSEY; circulaire ministérielle du 3 juin 1872.)

Pour remplir ce programme, nous allons rappeler brièvement les faits d'armes auxquels ont pris part, non seulement le 69° régiment d'infanterie tel qu'il existe actuellement, mais encore les régiments au service de la France qui portèrent ce numéro. Ainsi comprise, notre étude embrasse trois périodes: la première, concernant le régiment suisse de Greder; la seconde, les corps des armées républicaines et impériales auxquels notre régiment se rattache par une simple filiation de numéro; la troisième, historique proprement dit du 69° régiment d'infanterie, qui fut créé en 1840.

# HISTORIQUE

DU

# 69° RÉGIMENT D'INFANTERIE

# PREMIÈRE PARTIE

(1672 - 1792)

#### HISTORIQUE DU RÉGIMENT DE GREDER

Avant la Révolution de 1789, la monarchie avait à sa solde des régiments étrangers. Sans pouvoir être considérés comme nos ancêtres, ces mercenaires, en défendant la France, ont été nos devanciers dans le chemin de la gloire.

C'est à ce seul titre que nous allons esquisser l'histoire de celui d'entre eux qui porta le numéro 69.

Levé en Suisse vers 1672, à la demande du roi Louis XIV, le régiment de Greder fut créé par lettre de cachet le 5 décembre 1673. Il fit partie de l'armée de Flandre, commandée par le grand Roi en personne, et concourut à la prise des forteresses du Haut-Escaut. Placé au début dans le corps du maréchal de Créqui, il passa, après le siège de Bouchain, sous les ordres du maréchai d'Humières. A la bataille de Cassel, le régiment de Greder se comporta vaillamment et eut 200 hommes tués ou blessés.

Après la prise des villes de Gand et d'Ypres (1678), le régiment concourut au blocus de Mons, sous le commandement du maréchal de Luxembourg.

En 1689, Greder assista à la prise de Dinant

et au combat de Walcourt:

En 1690, à la bataille de Fleurus, où il perdit 3 lieutenants et eut 8 capitaines et 9 souslieutenants blessés.

Le colonel y reçut une blessure qui le mit dans l'impossibilité de continuer son commandement. M. Louis de Gréder, son neveu, lui succèda. En 1691, le régiment prit part au sière de Mors et au combet de Louis

siège de Mons et au combat de Leuze.

Un an après, il était à Steinkerque. En 1693, à Neerwinde, de concert avec les gardes françaises, et après avoir épuisé ses munitions, il fit la première charge à la baïonnette mentionnée dans les annales militaires. Le colonel de Gréder y fut grièvement blessé.

Le régiment assista au siège de Charleroi. En 1695, il fut placé dans l'armée de Villeroi, coopéra au bombardement de Bruxelles et, en

1696, au siège d'Ath.

En 1703, le frère du colonel prit le commandement du régiment. Un brillant engagement eut lieu à Ekeren, près d'Anvers, avec l'infanterie hollandaise, qui fut rejetée sous le canon de Lillò.

Le 23 mai 1706, défense énergique du village de Ramillies. Deux ans après, à Oudenarde, le régiment soutint jusqu'au soir le choc de l'ennemi. A Malplaquet, il exécuta une vigoureuse

charge à la baïonnette.

Enfermés dans la petite ville d'Aire, deux bataillons du régiment de Greder y firent une résistance désespérée, et la garnison ne capitula qu'après un siège de plus de deux mois. Les trois autres bataillons, placés sous le commandement du maréchal de Villars, participèrent au combat d'Arleux, à l'assaut de Douai: en 1712, aux sièges du Quesnoy et de Bouchain.

En 1783, dans la guerre contre l'Autriche, le régiment, qui avait pris, en 1714, le nom d'Affry, contribua à la prise du fort de Khel; en · 1734. à celle du fort de Hollande de Philisbourg. Il passa sous les ordres du colonel DE WITMER. Pendant dix ans, il ne prit part à aucune cam-

pagne.

En 1745, il sit partie de l'armée de Flandre. commandée par le maréchal de Saxe, et se trouva à la prise de Tournay. A Fontenoy, Witmer fut cité pour sa valeur. Il assistait aux prises d'Oudenarde, d'Ostende et de Nieuport; en 1746, à la bataille de Raucoux, à la prise de Bruxelles, au siège de Maëstricht.

En 1757, le comte Waldner de Freundstein était nommé au commandement du régiment.

Dans la guerre contre Frédéric le Grand, il assista à la bataille de Rosbach, à l'affaire de Sangershausen, aux combats de Lutterberg, de Bergen, de Minden et de Corbach.

Après la signature de la paix, le régiment de

Waldner rentra à Versailles.

En 1781, le comte de Freundstein fut remplacé par le colonel Robert de Vigier de Steinburg. En l'année 1790, le régiment de Vigier fut envoyé à Nancy, pour rétablir l'ordre dans la garnison mutinée.

Le 10 août 1792, les régiments suisses, enfermés dans le palais des Tuileries, furent égorgés par le peuple parisien. Un faible détachement, qui avait accompagné le roi à l'Assemblée, échappa au massacre.

Les débris du régiment furent licenciés le 20

août 1792.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1791, le régiment de Vigier portait la dénomination de 69° régiment d'infanterie.

### DEUXIÈME PARTIE

(1792 - 1815)

# § 1. Création de la 69° demi-brigade de ligne.

Par ordonnance du 25 mars 1776, le régiment de Normandie avait été dédoublé.

Le régiment de nouvelle formation reçut le nom de Neustrie, et lors de la réorganisation de l'armée, le 1<sup>er</sup> janvier 1791, il constitua le 10<sup>e</sup> d'infanterie.

Il entra dans la formation de la 19° demi-brigade de bataille (Loi du 26 février 1793), dans laquelle on versa, en floréal an II (avril 1793), le 2° bataillon de volontaires nationaux du Mont-Blanc et le 3° bataillon des Basses-Alpes. Vers le mois de ventôse an IV (février 1796), la 19° demi-brigade fut complétée avec le 2° bataillon de la 170° demi-brigade.

Enfin, le 10 germinal an IV (mars 1796), elle devint 69° demi-brigade de ligne, puis 69° régiment d'infanterie le 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803).

§ 2. APERÇU DES CAMPAGNES DANS LESQUELLES SE SONT ILLUSTRÉS, D'ABORD LE RÉGIMENT DE NEUSTRIE, PUIS LE 10° DE LIGNE, LA 19° DEMI-BRIGADE DE BATAILLE, ET ENFIN LA 69° DEMI-BRIGADE (1776-1803).

Le régiment de Neustrie, sous les ordres du colonel comte de Guibert, suivit le général La Fayette et prit part à la guerre de l'indépendance des Etats-Unis.

Devenu 10e de ligne, on le voit à l'armée du

Rhin (1792), à celle des Alpes (1793).

Passe dans la 19° demi-brigade, il continua de servir dans les Alpes, successivement sous les ordres des généraux Kellermann, Dumas, Dumerbion et Masséna. Le 25 mai 1794, sa belle conduite à l'attaque du fort de Clavières le fit citer à l'ordre de l'armée. En juin 1795, la 19° demi-brigade, envoyée à l'armée des Pyrénées-Orientales, servit sous les ordres de Schérer, général en chef.

Elle occupa le camp de Patol, puis celui de l'Union. Après la signature de la paix avec l'Espagne, en août 1795, elle revint à l'armée

d'Italie, qu'elle rejoignit à Nice.

Les 23 et 24 novembre, elle se distingua à la bataille de Loano. — Elle faisait alors partie de la 2º division, commandée par le général Sauret.

#### Campagne d'Italie.

(1796-1797)

En germinal an IV (mars 1796), le général Bonaparte vint prendre le commandement en chef de l'armée d'Italie, et commença cette admirable campagne, dans laquelle l'armée française défit six armées ennemies et imposa la paix à l'Autriche.

La 19° demi-brigade, devenue 69° demi-brigade, y cueillit sa part de lauriers. Son historique détaillé se trouve dans le rapport établi par son chef DaLousr, immédiatement après la campagne, et daté de Fontana-Fredda, 18 prairial an V (mai 1797).

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire de nombreux extraits de ce rapport, en les encadrant dans un aperçu général des faits.

Les corps de la 19º demi-brigade avaient passé l'hiver de 1795-1796 en cantonnements sur le Tanaro. Réorganisés et renforcés, ils constituèrent, en mars 1796, la 69º demi-brigade, qui fut placée dans la division Sérurier.

L'arrivée de Bonaparte fut le signal du commencement des opérations et d'une vigoureuse

offensive au delà des Apennins.

La division Sérurier reçut tout d'abord la mission de maintenir par ses démonstrations Colli et les Piémontais sur le Tanaro, tandis que Bonaparte, avec le reste de l'armée, battait, sur la Bormida, Beaulieu avec les Autrichiens, et les rejetait vers Acqui (Montenotte, Millesimo, Dégo, 10 au 15 avril).

La séparation des deux armées ennemies consommées, Bonaparte se retourne contre les Piémontais et dirige le gros de ses forces sur Céva où était Colli.

Dès le 15 avril 1796, Sérurier avait reçu l'ordre d'investir Céva par le Sud.

« La 69° demi-brigade se mit en marche le 25 germinal (15 avril), sous les ordres du général Guien; elle enleva facilement tous les postes qui se trouvèrent sur son passage et parvint à chasser l'ennemi des hauteurs de Batifolo (six kilomètres au Sud-Ouest de Céva). Le sous-lieutenant Lantier y reçut un coup de feu.

La demi-brigade occupa pendant trois jours cette position, qu'elle quitta ensuite pour en prendre une plus rapprochée de Céva (près du pont Saint-Michel). La division se porta le lendemain (20 avril) vers les hauteurs de Saint-Michel que l'ennemi avait fortifiées et que le passage d'une rivière (la Corsaglia) rendait extrémement difficiles à enlever.

> Ce fut le 2 floréal (23 avril) que la 69° demi-brigade, marchant à la tête de la division, traversa la rivière malgré le feu violent d'une nombreuse artillerie, débusqua l'ennemi de ses positions et enleva à la balonnette la redoute du Briguet, boulevard de Mondovi.

> Elle perdit le capitaine RAYNAUD, commandant les éclaireurs, et eut les capitaines Poly et GEOFFROY, le lieutenant TARDIEU, blessés.

» Immédiatement après cette affaire, les 2º et

3º bataillons de la 69º demi-brigade se portèrent sur Fossano. Le 4ºr bataillon recut ordre de se rendre à Céva pour y relever la brigade du général Busca.

Colli ne réussit pas davantage à se maintenir à Fossano. Le roi de Sardaigne, effrayé, conclut l'armistice de Chérasco (28 avril) qui nous livrait le passage du Pô à Valence et mettait l'armée piémontaise hors de cause. Bonaparte put tourner tous ses efforts contre Beaulieu, et tandis que ce dernier nous attendait à Lomello, en face de Valence, il acheminait en hâte ses divisions par le défilé de la Stradella sur Plaisance. Il y passa le Pô, et déboucha sur les derrières de l'ennemi.

«Le 11 floréal, le bataillon de Céva et les deux de Fossano se mirent en marche pour rejoindre l'armée. Ils se réunirent le 13 (3 mai) à Alba et firent ensuite des marches forcées avec la division, qui arriva à Plaisance le 20 floréal.

Nos trois compagnies de grenadiers furent joindre l'avant garde de l'armée à Pizzighettone (sur l'Adda), et participèrent à la prise de la forteresse. Le lendemain, la demi-brigade passa le Pô et bivouaqua un jour sur ses bords. Elle fut se reposer ensuite quelques jours à Codogno.»

Pendant ce temps, Beaulieu, menacé sur ses communication, avait abandonné successivement les lignes de l'Agogno, du Tessin, de l'Adda (Lodi) et se repliait sur le Mincio.

« La demi-brigade revint ensuite à Plaisance, passa de rechef le Pô et marcha, dans les premiers jours de prairial, à la poursuite de l'armée autrichienne. Nos grenadiers rentrèrent à la demi-brigade, à Valeggio, le 13 prairial. Déjà Beaulieu, battu à Borghetto, avait cédé le passage du Mincio, et, remontant l'Adige, s'était repliè vers le Tyrol. La faiblesse de l'armée française ne lui permettait pas de pousser plus loin ses succès en laissant sur ses derrières la grande place de Mantoue et une population hostile.

Bonaparte résolut donc d'assiéger Mantoue avec une division, en plaçant les autres en observation sur l'Adige et aux débouchés du lac de Garde.

«Les 1er et 2e bataillons de la 69e eurent leurs emplacements au château de la Favorite, et le 3e au faubourg Saint-Georges. Ce dernier bataillon fut relevé par le 1er et se porta au camp de Belfor, près Sérèse, où il était sous les ordres du général Dallemagne. Ce bataillon a assisté le 30 messidor (18 juillet) à l'attaque de l'Isle, où il eut plusieurs tués. La demi-brigade coopéra aux travaux de tranchée, soit à la Favorite, soit à Saint-Georges, soit à Piètoli. Ces travaux pénibles n'ont pas peu contribué à l'écraser: elle a été désolée par les maladies qu'occasionnaient les exhalaisons fétides du lac.»

Cependant, un orage s'était formé dans le Tyrol. Une armée autrichienne, commandée par Wurmser, supérieure en nombre à la nôtre, allait en déboucher sur deux colonnes : l'une, aux ordres de Quasdanovich, par la rive occidentale du lac de Garde; l'autre, la principale, par la rive orientale. Le 29 juillet leurs avant-gardes se heurtaient à nos premiers postes. Bonaparte n'hésite pas à abandonner le siège de Mantoue, à rallier ses divisions dispersées en demi-cercle autour de la place, et à porter toutes ses forces contre Quasdanovich, tandis qu'il amuse Wurmser au pas-gage du Mincio.

Il n'a pas encore complètement écrasé Quasdanovich à Salo, Lonato, etc. (3-4 août), que déjà il détache Augereau au devant de Wurmser, qui est arrêté, puis battu à son tour à Castiglione.

« Dans la nuit du 13 au 14 thermidor, on leva précipitamment le siège. Les 1<sup>èr</sup> et 2<sup>º</sup> bataillons, faisant partie de la subdivision du général Pelletier, furent appelés à Goîto, où ils se réunirent à une partie de la division du général Augereau. On arriva vers le soir à Castiglione; le 15, on était à Montéchiaro, sur la Chièse. C'est là que le général en chef vint passer la revue de ses troupes; c'est là qu'il s'assura par lui-même du peu de dispositions qu'elles avaient pour la retraite, et du désir dont elles brûlaient de réprimer l'orgueil d'un ennemi qui se croyait déjà victorieux. Son génie actif sut mettre à profit ces heureuses dispositions. »

## Bataille de Castiglione (1).

« L'armée française, oubliant ses souffrances et les fatigues occasionnées par les marches qu'elle vient de faire, s'ébranle dans la nuit du 15 au 16 thermidor (2-3 août) et arrive, au point du jour, dans une vaste plaine peu éloignée de Castiglione. Déjà nos tirailleurs sont aux prises avec l'ennemi; sur-le-champ, les colonnes se déploient, se forment en bataille et marchent au pas de charge. La division ou général Augereau est à la droite et la subdivision com-

<sup>(1)</sup> Figure au drapeau

mandée par le général Pelletier (dont la 69°) est à la gauche. Le combat s'engage, l'ennemi est complètement battu sur tous les points, il est forcé d'abandonner la ville. Il se replie sur les hauteurs, résiste vivement dans la soirée et se retire néanmoins pendant la nuit dans le plus grand désordre. La 69° demi-brigade a été dans cette journée ce qu'elle avait été à Mondovi; sa perte a été cependant moins considérable. Les capitaines Adrian, Giraud, le lieutenant Lavaene, le sous-lieutenant Douledou ont été blessés. Le premier est mort des suites de ses blessures. »

Après Castiglione, Wurmser se retira sur Trente. Bonaparte reprit le blocus de Mantoue avec les troupes qui y étaient précédemment affectées. Il replaça les autres divisions en observation sur l'Adige et les deux rives du lac de

Garde contre le Frioul et le Tyrol.

« Le 47 thermidor, la demi-brigade est rejointe par le 3° bataillon.

» Le 18, elle bivouaque à Borghetto.

Le 19, elle se dirige sur Peschiera, puis sur Vérone, revient sur Mantoue, va à Borgoforte et Marcaria et revient occuper devant Mantoue les postes de Saint-Georges, Banconi et Prado.

» A cette époque, cette demi-brigade se trouvait considérablement affaible par les maladies. »

Wurmser rassemble une nouvelle armée et fait une nouvelle tentative. Il débouche du Tyrol par la vallée de la Brenta, pour gagner le bas Adige, pendant que son lieutenant Davidovich descendra le fleuve, de Trente sur Rivoli.

Mais Bonaparte a devancé son offensive: il refoule Davidovich, il lui fait évacuer Trente; puis, suivant hardiment la vallée de la Brenta,

sur les derrières de Wurmser, il le bat à Bassano et l'accule à Mantone.

Le 15 septembre, il le chasse, par le combat de La Favorite, des glacis où il ava<sub>l</sub>, espéré se maintenir et le force à s'enfermer dans la place.

- « La 69° demi-brigade eut part à l'affaire du 29 fructidor (15 septembre) au moyen d'un détachement de 400 hommes, commandé par le chef de bataillon Vincent. Ce détachement donna à la Favorite: une partie de la colonne paraissait ébranlée; ce détachement arrive à propos, rallie les fuyards, ranime leur courage et l'ennemi se voit bientôt obligé de se réfugier dans la place. Le capitaine Raynaud fut blessé.
- Le 16 vendémiaire (2 octobre 1796), la garnison de Mantoue fait une sortie d'environ 3,000 hommes et se porte sur le château de Prado, qu'occupait le 3º bataillon pour y opérer un fourragement. Ce bataillon est déjà cerné, mais il se défend vivement et fait feu de tous côtés. Le chef de bataillon Jeanniaux arrive bientôt de Banconi avec le 2º bataillon, fond avec impétuosité sur l'ennemi, le charge à la baïonnette, parvient à dégager le 3º bataillon, fait 120 prisonniers, enlève quelques chars et force l'ennemi à rentrer dans la citadelle. Le lieutenant André est blessé.
- Le 7 brumaire (28 octobre), l'ennemi opéra dans la nuit un débarquement entre Saint-Georges et Valdaro, au nombre d'environ 1,200 hommes. L'obscurité de la nuit et la crue des eaux du lac lui avaient rendu cette tentative aisée; il se présente deux heures avant le jour sous les retranchements qui sont au-devant de la porte de gauche, et s'essaye à grimper à tra-

vers. La garde, composée d'environ 30 grenadiers, lui oppose une vigoureuse résistance, et le contient avec ses baïonnettes. Aussitôt la garnison prend les armes, le chef de brigade donne des ordres pour renforcer tous les points susceptibles d'être attaqués, et se porte luimême, avec le gros de sa troupe, à l'endroit où le feu était déjà engagé. On se bat vivement. L'ennemi prend la fuite. Au jour, une compagnie de grenadiers fait une sortie et ramène 122 prisonniers qui n'avaient pu se rembarquer. (CROUET, capitaine, MULLET, sous-lieutenant, et un caporal tués.) »

Tandis que la garnison de Mantoue, renforcée des débris de Wurmser, inquiétait ainsi le corps de blocus, l'Autriche préparait activement une nouvelle tentative pour sauver la place, et l'exécution en était confiée à Alvinzy. Dans les premiers jours de novembre, ce général débouchait du Frioul avec son armée principale, tandis qu'un corps secondaire descendait l'Adige. Cette attaque, qui mit un moment l'armée française dans une situation critique, échouait encore dans les marais de l'Alpon, devant le génie et l'obstination de Bonaparte (Arcole, 24, 25, 26 brumaire — 45, 46, 47 novembre).

Dans cette période difficile, on fit appel à une

Dans cette période difficile, on fit appel à une partie des ressources du blocus, et la garnison redoubla d'efforts.

« Le 1<sup>er</sup> bataillon de la 69<sup>e</sup> demi-brigade est pris pour former, avec tous les premiers bataillons, un corps de réserve à Roverbella. Il reçoit l'ordre de se porter partout où le besoin l'exige. En un mot, il a été pendant quinze jours en mouvement, et a eu part à l'affaire du Ronco. » Le 3 frimaire, la garnison de Mantoue fait une sortie de 3,000 hommes ; elle attaque les postes de la Favorite et de Saint-Antoine qui, accablés, sont obligés de se replier sur Banconi. Il y avait alors à la Favorite cinq compagnies du 2° bataillon et 100 hommes du 3°. Les lieutenants Argence et Petitfrère sont blessés.

Aussitôt, le faubourg Saint-Georges est bloqué et canonné par l'ennemi. Vers le soir, les troupes de Saint-Antoine et de la Favorite, renforcées par un bataillon de grenadiers, attaquent l'ennemi; la garnison de Saint-Georges fait une sortie. L'ennemi prend la fuite. Peu de jours après, le 1<sup>er</sup> balaillon vient rejoindre les deux autres.

Après ce premier échec d'Alvinzy, les troupes françaises avaient pris leurs cantonnements d'hiver.

En janvier 1797, nouvelle tentative d'Alvinzy, à qui l'Autriche a reconstitué une armée. Son corps principal, descendant l'Adige, est battu par Bonaparte à Rivoli (14 janvier). Son lieutenant Provera, débouchant du Frioul sur Légano, pousse sur Mantoue et essaye d'enlever aux Français le faubourg Saint-Georges. Il tente, le 15 janvier 1797 (26 nivôse), une attaque désespérée que soutient une sortie de Wurmser. Mais, le 16 janvier, Bonaparte, accourant de Rivoli, cerne Provera et le contraint à mettre bas les armes.

« Le 26 nivôse (45 janvier 97), on se réjouissait à Saint-Georges de la défaite des Autrichiens sur l'Adige (Rivoli), quand quelques hussards autrichiens, converts de manteaux blancs, se présentent à une portée de fusil de Saint-Georges, sur la route de Castellara. Deux de nos grenadiers, occupés à couper du bois, leur parlent, les prenant pour des dragons français; les hussards leur disent tout doucement de se rendre prisonniers, les assurant qu'il ne leur serait point fait de mal. Les grenadiers, reconnaissant leur erreur, cherchent à s'esquiver, crient: « Aux armes! » et s'échappent en se jetant dans les fossés; l'un d'eux évite un coup de sabre qu'on lui porte, en passant sous le ventre d'un cheval. Aussitôt le poste voisin prend les armes; les hussards se retirent. On hat la générale.

Le général Miollis dispose tout pour une vigoureuse défense; on découvre bientôt une colonne considérable d'infanterie et de cavalerie. C'était la division du général Provera.

» Ce général envoie un de ses aides de camp en parlementaire pour sommer la place de se rendre dans cinq minutes. Le général Miollis lui fait répondre qu'il ne sait que se battre.

» Bientôt une grêle de bombes tombe sur Saint-Georges. La ville de Mantoue se met de la

partie et nous sommes entre deux feux.

» Nos soldats restent immobiles sur nos remparts. Bientól les 7° et 8° compagnies du 2° battaillon, détachées à une ferme à un mille de Saint-Georges, sur le chemin de Formigosa, sont vivement attaquées; elles résistent pendant quelque temps et se replient en se battant sur le 3° bataillon qui était à Valdaro. Ce bataillon, commandé par le capitaine Pascal, et ces deux compagnies n'hésitent pas à effectuer leur retraite sur Saint-Georges. Ils marchent pendant une heure au pas de charge à travers les colon-

nes ennemies, se frayant un passage avec leurs baionnettes, font 60 prisonniers et pénètrent dans Saint-Georges à l'aide d'une compagnie de grenadiers que le général Miollis leur envoya pour les soutenir. Ils amènent avec eux la pièce de canon qu'ils avaient à Valdaro.

- La canonnade ne se ralentit point de toute la journée; nos soldats paraissent indignés de ce que l'ennemi n'ose point tenter un assaut.
- Le lendemain (16 janvier), la fusillade commence deux heures avant le jour; six compagnies du 2° bataillon étaient à la Favorite; elles se sont battues pendant quelque temps à la baionnette.
- » Aussitôt qu'il est jour, le général Miollis ordonne deux sorties : l'une par la porte de la Glacière et l'autre par celle qui conduit à Formigosa; la première composée de 200 hommes et la deuxième de 300.
- ces 500 hommes fondent avec impétuosité sur l'ennemi. Provéra ne sait plus que penser; il se voit attaqué par ceux mêmes qu'il assiège. Cerné de toutes parts, il demande à capituler. On adhère à sa proposition et la capitulation qui a lieu porte avec elle l'empreinte de la loyauté française.
- Dans les journées des 26 et 27 nivôse, les citoyens Dubois, Séguin et Mouton, sous-lieutenants de la 69°, ont été blessés. On a repris, lors de la capitulation, le détachement de Castellara qui avait été fait prisonnier en entier, ayant été enveloppé par l'ennemi, ainsi que quelques hommes du 3° bataillon, qui avaient été pris la veille en traversant la colonne autri-

chienne. Le détachement qui avait été envoyé à Duo Castello s'était replié sur Sainte-Lucie.

Dans les premiers jours de pluviôse, on ouvre derechef la tranchée à Saint-Georges; la 69e demi-brigade y est employée; elle y perd quelques sous-officiers.

• La place de Mantoue capitule le 43 pluviôse (2 février 97). Le 14, la 69° est désignée pour y entrer et faire le service sous les ordres du

général Miollis. »

On arrivait aux premiers jours de mars, et déjà Bonaparte, ayant reçu des renforts, se préparait à envahir la Carinthie et le Tyrol, pour anéantir une dernière armée autrichienne aux ordres de l'archiduc Charles. Il allait franchir la Piave (le 12 mars) avec le gros de son armée, dont faisait partie la division Sérurier, pousser vivement l'archiduc sur le col de Tarvis où il fit capituler une division autrichienne; enfin arracher à Léohen (7 avril 1797) une paix glorieuse à l'Autriche désorganisée.

« Le 9 ventôse, la 69° reçoit l'ordre de rejoindre à Vicence la division que devait com-

mander le général Sérurier.

Le 19, elle quitte cette ville, formant la réserve de la division. Le 22 ventôse (12 mars), elle passe la Piave, et, depuis lors, elle a suivi tous les mouvements de l'armée, sans avoir l'occasion de se trouver à aucune affaire.

Par contre, les grenadiers de la 69°, détachés avec le corps de Joubert dans le Tyrol, avaient à soutenir de sanglants combats contre le pays

insurgé.

« La 4re et la 3e compagnie de grenadiers ont eu à combattre, le 18 germinal (8 février 97), à Lienz (première ville du Tyrol), contre un rassemblement de 7 à 8,000 paysans armés; elles ont délivré 50 soldats français qui y étaient prisonniers; elles ont perdu les capitaines BAILLIT et GEOFFROY.

- > Tel est le précis historique d'une demi-brigade jalouse du bon ordre et de la discipline, et qui met la subordination au nombre de ses premiers devoirs.
- > Elle espère avoir mérité l'estime des généraux sous les ordres desquels elle a servi ; elle mettra désormais sa gloire à conserver cette estime. Si elle a moins perdu dans les combats que les corps qui composaient les divisions actives de l'armée, elle n'en a pas moins souffert. Il sera aisé de s'en convaincre, si l'on considère qu'à son entrée en Piémont, elle comptait 3,400 hommes présents, et qu'elle peut tout au plus compter aujourd'hui 1,800 hommes y compris absents et présents.

»Fontana-Fredda, 18 prairial an V (mai 97).

#### » DALOUST. »

En résumé, la 69°, employée au siège de Mantoue, ne figura pas sur tous les champs de bataille de cette campagne légendaire, mais elle se fit une part glorieuse sur ceux où il lui fut donné de combattre : à Saint-Michel, à Mondovi, à Castiglione (le nom de Castiglione est inscrit au drapeau).

Devant Mantoue même, elle se comporta vaillamment aux combats de La Favorite et de Saint-Georges; elle supporta avec abnégation les

fatigues d'un siège pénible.

Furent cités à l'ordre au siège de Mantoue :

MAGNE, capitaine; WENDELING, grenadier au 1° bataillon; DAROBS et LEVREAU, sergents-majors; RICHARD, caporal; SABATTIER, sergent; SIMON, caporal; CAVART, GAY, MOLIN, grenadiers.

## Campagne d'Egypte.

(1798-99-1800-1801).

Après la campagne, l'armée d'Italie s'embarqua pour l'Egypte (mai 1798).

La 69º demi-brigade était à la division MENOU;

elle assista à la prise de Malte.

A Alexandrie, les troupes de la division Menou furent les premières qui descendirent à terre (1<sup>er</sup> juillet). Le 2 juillet, à deux heures et demie du matin, après avoir passé en revue les troupes débarquées, le général en chef donna l'ordre de se diriger sur la ville. Menou côtoyait la mer et formait la gauche.

Après quelques escarmouches avec la cavalerie ennemie, on arriva près de l'enceinte de la

vieille ville des Arabes.

Bonaparte donna l'ordre à chaque colonne de s'arrêter à portée de canon; il désirait prévenir l'effusion du sang et se disposait à parlementer, quand des hurlements effroyables d'hommes, de femmes et d'enfants, et une décharge d'artilerie firent connaître les intentions de l'ennemi. Réduit à la nécessité de vaincre, le général en chef fit battre la charge. Les Français s'avancèrent vers l'enceinte et, malgré le feu des assiégés et la grêle de pierres qu'on leur lançait des murailles, tous, généraux et soldats, s'aidant

les uns les autres, commencèrent à escalader les murs avec une égale intrépidité. Menou sut renversé du haut des murailles. Les soldats, excités par l'exemple de leurs chess, rivalisaient d'ardeur. Un des guides, Joseph Cala, devança les grenadiers et arriva le premier sur le rempart où, sans s'inquiéter de la fusillade dirigée sur lui, il aida les grenadiers Sabathier, de la 69°, et Labruyère à monter.

Les murs furent bientot couverts de Français, et les habitants qui les défendaient se sauvèrent dans la ville, où la terreur devint générale;

Alexandrie capitula.

Kléber, blessé pendant l'assaut, fut laissé à Alexandrie avec le convoi et l'escadre, qu'on supposait entrée dans le port. Il tenait garnison dans le château d'Aboukir, et avait environ 6,500 hommes de ligne, dont la 69°, plus 3,500 hommes formant les équipages des bâtiments de transport, organisés en garde nationale.

Lors de l'expédition de Syrie, la 69° fut rappelée à Alexandrie, et fut placée dans la

division Lannes.

Elle prit part au blocus d'El-Arich, qui so

rendit le 20 février.

Le 22, l'armée se mit en marche vers la Palestine. On entra dans Gaza; le 5 mars, on ouvrit la tranchée devant Jaffa; le 7, Bonaparte adressa une sommation à la garnison. Pour toute réponse, le commandant turc Abou-Saab fit trancher la tête à l'envoyé français.

L'indignation des soldats fut à son comble. La division Lannes fut désignée pour monter à l'assaut: les adjudants généraux Netherwood et Rambault se prèsentèrent les premiers sur la

brèche: officiers et soldats, chacun s'y lança à l'envi: mais, à l'instant où ils allaient pénétrer dans l'enceinte, l'ennemi démasqua deux batteries et réunit tous ses tirailleurs sur le front. Un combat meurtrier et opiniâtre s'engagea sur les remparts. Les femmes, les enfants mélaient leurs cris au bruit des armes, et lancaient sur les assaillants des pierres et des matières embrasées. Le succès restait incertain: mais la division Bon venait de s'emparer du port, et les assiégés furent placés entre deux feux. Les Turcs, cernés de toutes parts, refusèrent de se rendre; les soldats, dans leur fureur, en firent un horrible carnage, malgré les généraux et les officiers, qui voulaient mettre un terme à cette boucherie.

Après avoir fait de Jaffa et de son port l'entrepôt de l'armée pour l'artillerie et des munitions qu'on attendait de Damiette et d'Alexandrie, Bonaparte marcha sur Saint-Jean-d'Acre, avec les divisions Kléber, Bon, Lannes et Reynier.

Le 15 mars, l'avant-garde française découvrit, en approchant de Zéta, un corps de cavalerie aux ordres d'Abdallah-Pacha qui, pour retarder la marche de l'armée, avait pris position sur les hauteurs de Kakoum, s'appuyant à la montagne de Naplouse, où quelques milliers de Naplousains étaient postés. Lannes eut ordre de se porter sur la droite, dans le but de couper le Pacha des Naplousains. Ceux-ci prirent la fuite, mais l'infanterie qui les poursuivait s'étant trop engagée dans les déflés, ils se rallièrent, et attaquèrent à leur tour; le chef de la demi-brigade fut tué dans ce combat. L'armée arriva le 20 mars devant Saint-Jean-d'Acre, où était enfermée

l'armée de Djezzar; la ville fut investie : trois fois on donna l'assaut, et trois fois nous fûmes repoussés. Bonaparte se décida enfin à lever le siège et à rentrer en Egypte. Le 14 juin 4799, l'armée faisait son entrée triomphale au Caire.

En juillet, le général en chef recevait avis qu'un corps de 18,000 janissaires turcs était débarqué à Aboukir, sous la protection d'une escadre anglaise. Aussitôt les ordres furent donnés et l'armée française marcha à la rencontre de l'ennemi.

Le 24 juillet 1799, la demi-brigade se couvrit de gloire à la bataille d'Aboukir (le nom d'Aboukir est inscrit sur le drapeau) : déja l'aile gauche française, après un effort infructueux contre les retranchements ennemis, pliait devant les Turcs, quand une charge de Murat et une vigoureuse offensive de la droite (Lannes), où figurait la 69°, rétablirent le combat. La 1°e ligne des Turcs est enfoncée; la 2° tombe peu après. Les 22° et 69° demi-brigades, ayant sauté dans les fossés, gravissent les parapets, emportent les retranchements et font des Turcs un affreux carnage.

Un bataillon de la 69° contribua spécialement à l'enlèvement d'une redoute qui formait la clef de la position, avec le village et le fort d'Aboukir.

Le chef de bataillon Bernard et le capitaine Babille furent cités à l'ordre, et Bonaparte signala à l'armée d'Egypte la bravoure exceptionnelle de la 69° demi-brigade.

Le 22 août, le général en chef s'embarquait pour la France, laissant le commandement à Kléber. La 69° fut placée sous les ordres du général Lanusse, chargé de la défense d'Alexandrie et du fort d'Aboukir.

Après la mort de Kléber, l'armée d'Egypte passa sous les ordres du général Menou; la 69° faisait alors partie de la brigade Valentin (division Lanusse).

Elle combatit lés Anglais aux sanglantes journées du lac Maadieh (13 mars 1801) et d'Alexandrie (21 mars 1801). Le 7 mars 1801, une armée anglaise de 20,000 hommes avait débarqué aux bouches du lac Maadieh et menaçait Alexandrie. Les généraux Friant et Lanusse, disposent de 5,000 hommes à peine, essayèrent avec cette poignée d'hommes de barrer le passage à la pointe du lac, sur les hauteurs voisines du camp des Romains.

Le général Lanusse donna ordre à la 69° de s'avancer un peu sur les hauteurs du bord de la mer, pour occuper la droite ennemie. En même temps, avec la 4° légère et la 48°, il prenait hardiment l'offensive. Nous fûmes forcés de battre en retraite. La 69° fut chargée de faire l'arrière-garde de gauche et de se retirer en suivant les hauteurs du bord de la mer: elle attendit la droite ennemie à petite portée, lui tua beaucoup de monde par son feu bien dirigé et commença la retraite par échelons, en attendant toujours l'ennemi et continuant son feu avec autant de précision qu'à une manœuvre. » (Affaire du 22 ventôse an IX (13 mars 1801), d'après le colonel Théviotte.)

Les Anglais poursuivaient lentement leur marche, et arrêtés par le siège du fort d'Aboukir, ils laissèrent à l'armée française le temps de se rallier. Ils vinrent occuper devant Alexandrie une solide position, la droite appuyée à la mer, la gauche au lac, les deux ailes flanquées par des chaloupes canonnières, avec des redoutes sur leur front. Ils avaient tout avantage à attendre la prochaine entrée en ligne de l'armée du Vizir. Par la même raison, les Français se résolurent à attaquer, malgré l'énorme disproportion numérique.

L'attaque n'était possible que contre la droite ennemie, opposée au général Lanusse. Ce général dirigea la brigade Valentin, dont faisait partie la 69°, le long de la mer, et lança la brigade Silly à l'attaque d'une grande redoute devant son front. Mais la brigade Valentin, ayant obliqué, se trouva prise dans le rentrant entre la redoute et le camp des Romains, où des feux croisés la décimèrent.

Lanusse, voulant la rallier, fut frappé à mort; la 69° perdit en un clin d'œil la moitié de son effectif. Cet insuccès décida du sort de la bataille. Peu après, la capitulation d'Alexandrie (34 août) ramena en France les débris de l'armée et de la 69° demi-brigade.

A la suite de la campagne d'Egypte, des armes d'honneur furent accordées à titre de dons nationaux : au sergent-major Sabattier, au sergent Cheillard, au lieutenant Paris, au sergent Baudry et aux caporaux César, Vincent, Létuani.

.\_-

## § 3. Aperçu des campagnes auxquelles prit part le 69° régiment d'infanterie

(1803 - 1815)

En juillet 1803, la 69° demi-brigade fut envoyée au camp de Montreuil, placé sous le commandement du général Ney. Le 24 septembre, elle de-

vint 69° régiment d'infanterie.

Ce régiment prit part aux différents travaux du camp de Boulogne et aux préparatifs de descente en Angleterre; il acquit, comme les autres corps de troupe, cette solidité et cette dicispline qui allaient valoir à la Grande Armée les succès merveilleux de 1805.

## Campagne de 1805.

L'Angleterre, menacée dans son île, suscite contre nous une troisième coalition, dans laquelle entrent l'Autriche, la Russie et la Suède. L'Autriche met sur pied trois armées; en Italie, dans le Tyrol et en Bavière. La dernière, sous les ordres de Mack, pousse jusqu'à l'Iller où elle s'établit vers la mi-septembre 1805, la droite à Ulm, la gauche à Memmingen, attendant l'entrée en ligne des Russes, attardés en Moravie.

Mais déjà tout s'ébranle aux ordres de Napoléon pour la campagne d'Ulm et d'Austerlitz : le camp de Boulogne est évacué, les 28, 29 et 30 août pour se porter sur le Rhin, que les divisions atteignent les 22. 23 et 24 septembre.

Le 69° de ligne faisait partie du 6° corps, commandé par le maréchal Ney (division Loyson, brigade Roguet); il formait brigade avec le 76° de ligne.

Le 26 septembre, le corps Ney est à Durlach puis il passe à Stuttgart, Esslingen, Goeppingen, Weissenstein, Heidenheim, Neresheim, Nordlingen.

Ce corps constituait l'aile droite de l'armée défilant à travers la Souabe pour se porter, de Strasbourg, Mannheim, Wutzbourg, sur le Danube, à Donauwerth et Ingolstadt, c'est-à-dire sur les derrières de Mack.

Déjà nos têtes de colonnes touchent au Danube, et Mack trompé par les démonstrations de Murat dans la forêt Noire, puis par la présence du 6° corps à Albeck, fait face successivement à l'Ouest, puis au Nord, croyant nous voir déboucher par le Val d'Enfer ou par le haut Neckar.

Le 6° corps, à Âlbeck, sur la rive gauche du Danube, forme pivot et masque la grande conversion exécutée par l'armée pour se rabattre au Sud du fleuve, et couper à Mack les routes de

Vienne par la rive droite.

Ce mouvement est à peine accompli que Ney reçoit, le 9 octobre, l'ordre de s'emparer du pont de Günzbourg pour se relier au gros de l'armée. Mack, éclairé trop tard, voulait le même jour passer à Günzbourg sur la rive gauche, pour gagner par Nordlingen les routes de Bohême.

Il est arrêté par le combat de Günzbourg, où le 69° fut vivement engagé vers Langenau.

### Combat d'Elchingen (1).

Cependant l'investissement de Mack par le Sud était effectué, il restait à le compléter au Nord et sur la rive gauche du fleuve. Ce résultat fut atteint par le combat d'Elchingen, où Nev et le 69e se couvrirent de gloire.

« Le 13 octobre, l'Empereur se porta au quartier général du maréchal Ney, et ordonna de resserrer encore plus l'armée ennemie, en s'emparant du pont et de la position d'Elchingen (rive

gauche).

» Le même soir, l'armée française était à deux lieues d'Ulm, formant un cercle autour de la place et partout en présence des postes avancés de l'ennemi. Napoléon donna l'ordre d'attaquer sur tous les points. Le 14 au matin. l'Empereur alla lui-même faire une reconnaissance, et s'avança jusqu'au château d'Adelhausen, à 1.500 toises de la tête du pont.

» De ce point élevé, il pouvait observer le mouvement des nombreux tirailleurs français qui. dans toutes les directions, refoulaient vers la place les avant-postes autrichiens, et l'attaque, par le 6º corps, du pont et de la position d'El-

chingen.

» Cette position était formidable : le village d'Elchingen s'élève en amphithéâtre sur le flanc d'une colline au bord du Danube. Il est entouré de jardins clos de murs, formant des terrasses superposées. Un vaste couvent couronne la hau-

<sup>(1)</sup> Figure au drapeau.

teur. Le temps était affreux; le Danube débordait; le pont, en partie brûlé, venait d'être réparé imparfaitement; 16,000 hommes et 40 pièces de canon défendaient le passage.

Ney, en grande tenue de maréchal, se mit à la tête de la division Loyson. Le 69e de ligne, excité par sa présence, força le passage et culbuta un régiment autrichien qui défendait

les accès du pont.

٠.

人名英格兰人姓氏 医水子

» Les Français ne lui laissèrent pas le temps de le couper, ils le traversèrent au pas de course, pêle-mêle avec les fuyards, et se formèrent en hataille au pied de l'escarpement, sous le feu plongeant des Autrichiens. Une nouvelle et impétueuse attaque emporta le couvent retranché où l'ennemi s'était refugié. Les Autrichiens tenaient encore. Une bataille rangée s'engagea sur le plateau. Le reste du 6° corps passa le Danube.

Le 69°, qui avait forcé le passage du pont, continua à s'avancer, soutenu par le 76° de ligne, le 18° dragons et le 10° chasseurs. Deux charges successives de l'ennemi furent repoussées par des feux de bataillon exécutés avec le plus grand eusemble. Enfin à la troisième attaque, et après trois heures de combat, l'ennemi, voyant sa ligne rompue et débordée, évacua la position d'Elchingen et fut poursuivi jusqu'au mont Saint-Michel, en avant d'Ulm. » (A. Hugo, France militaire.)

Le rapport du général Loyson, plus sobre dans sa forme, précise davantage certains détails ; nous croyons devoir le reproduire ci-après :

« Le 22 vendémisire (14 octobre), à la pointe du jour, la division Loyson se mit en marche pour déboucher par le pont d'Elchingen. La 4<sup>ro</sup> brigade (6° léger et 39° de ligne) ouvrit le feu sur la rive droite. Le pont réparé sous sa protection, le maréchal Ney le franchit aussitôt à la tête du 69° et aux cris de « Vive l'Empereur! » Le 6° léger s'établit à la chapelle Saint-Wolfgang, dans l'abbaye d'Elchingen, à la tuilerie, où il fit 600 prisonniers. Les autres troupes de la division prirent position le long des bois qui bordent le pled de la hauteur. Le 69° tenait la gauche. L'ennemi défait dans un premier engagement, sa cavalerie voulut profiter du moment où la division Loyson arrivait en colonnes et se déployait de l'autre côté du bois pour attaquer.

» Le général, faisant former chacun de ses régiments en carré, attend cette cavalerie de pied ferme et la reçoit avec le feu le mieux dirigé. C'est en vain qu'elle redouble ses efforts, elle est obligée de se replier. Le général Roguet, avec les 76° et 69°, se dirige par la grande route, pénètre dans le bois de Morizen et prend position en avant du chemin communiquant à Kesselbrunn; là, il soutient encore le choc de la cavalerie ennemie qui est de nouveau repoussée. La division Loyson se développa sur le plateau d'Haslach et resta dans cette position. »

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, Napoléon fit occuper par Ney les hauteurs au Nord d'Ulm, et Lannes passa sur la rive gauche du Danube, pour prendre les positions abandonnées par Ney à l'Est de la ville, vers Haslach.

Le 45 au matin, Lannes et Ney attaquèrent fes hauteurs fortifiée du Michelsberg, qui dominent la ville. Ils en étaient complètement maitres le soir même, et le 69° avait brillamment coopéré à cette attaque.

Le 17 octobre. Mack capitulait.

Tandis que Napoléon, avec le reste de l'armée, allait descendre le Danube à la rencontre des Russes, et porter les aigles impériales sur les champs d'Austerlitz, le corps de Ney reçut la mission plus modeste de chasser l'ennemi du Tyrol.

Napoléon ne pouvait en effet prolonger sa ligne d'opérations et assurer ses flancs, sans que ce pays fût entièrement évacué par l'en-

nemi.

« Le maréchal se porta sur Landsberg et de là sur Innsprück. Le 3 novembre, il atteignait Garmischgau (sur l'Isaar) et, de là, il se porta sur Leutach. La division du général Loyson investit ce poste fortifié, força les 300 hommes qui le défendaient à capituler, et marcha aussitôt sur Séefeld, village situé en avant du pas de Scharnitz. Le 5 novembre, à deux heures du matin, deux colonnes furent dirigées contre le fort de Scharnitz; la première devait tourner ce poste, tandis que la seconde attaquerait de front. Le fort de Scharnitz est situé sur un plateau où l'on ne peut parvenir qu'avec les plus grandes peines et en escaladant des rochers à pic de plusieurs centaines de pieds de hauteur.

Le 69° régiment fut chargé de l'attaque. Les soldats attachèrent leur havresac sur leur tête pour parer l'esset des balles ou plutôt des pierres qui pleuvaient sur eux de toutes les sommités; à couvert sous ces boucliers d'une nouvelle espèce, ils gravirent les rochers en s'accrochant aux pointes, aux arbustes et aux

racines, et en enfonçant leur balonnette dans les crevasses. Arrivés ainsi sur le plateau, au milieu d'une grête de balles et de mitraille, ces braves soldats s'y formèrent et s'avancèrent ensuite vers les murs qui furentescaladés. Ils ne trouvèrent dans le fort qu'une centaine de chasseurs tyroliens et quelques habitants; le reste des troupes s'était retiré sur Innspruck.

» En opérant cette retraite, les Autrichiens rencontrèrent la première colonne que le général Loyson avait dirigée de ce côté pour leur couper la retraite. Après un court engagement, les Français, inférieurs en forces, allaient laisser le passage libre à l'ennemi, lorsque le 69°, qui, maître du fort de Scharnitz, s'était mis à la poursuite de la garnison fugitive, arriva et changea la face du combat. Pris entre deux feux, les Autrichiens furent forcés de mettre bas les armes; un drapeau, 16 pièces attelées et 1,800 prisonniers tombèrent au pouvoir des Français. » (A. Hugo. Frauce militaire.)

Cet épisode de Scharnitz fait le plus grand honneur au 69°.

Après avoir ainsi forcé la passe de Scharnitz, le maréchal Ney accéléra sa marche sur Innspruck où il entra le 7 novembre; il en repartit le 9 et gagna Botzen, puis Villach et Klagenfurth, où il opéra, le 29 novembre, sa jonction avec l'aile gauche de l'armée d'Italie. Jusqu'à la paix de Presbourg (26 décembre), son corps n'eut plus aucune entreprise importante à exécuter.

## Campagnes de 1806-1807 en Prusse.

En octobre 1806, au début de la guerre avec la Prusse, le 69° faisait partie de la division Marchand, du corps Ney.

Dans les premiers jours du mois, il cantonnait aux environs de Bayreuth; le 6 octobre, il quittait cette ville pour marcher avec le corps d'armée et derrière le corps Soult, par Hof, sur Plauen. L'armée tout entière, concentrée aux sources du Mein, s'ébranlait pour tomber sur le flanc et les derrières des Prussiens, tandis qu'ils défilaient d'Iéna par Erfurth sur Eisenach, comptant eux-mêmes se rabattre sur nos lignes de communication.

Le 14 octobre, cette marche foudroyante aboutissait à la destruction de l'armée ennemie sur les champs d'Iéna et d'Auerstædt. Le 69° combattit à léna devant Vierzehnheiligen. Alors commença une poursuite où nos fantassins fournirent d'incroyables étapes et supportèrent des fatigues surhumaines, lassant parfois notre propre cavalerie.

Du 10 octobre au 11 novembre, le 69° bivouaque constamment. Le 15 octobre, il est à Erfurth qui ouvre ses portes; à la fin du mois, devant Magdebourg qui capitule le 8 novembre.

Déjà l'Empereur était à Berlin et poursuivait sur la Vistule les débris des Prussiens ; il allait y rencontrer l'armée russe.

Tandis que le gros de l'armée marche sur Varsovie, le corps Ney est détaché de Posen (1<sup>cr</sup> décembre) sur Bromberg et sur Thorn. Le 6 décembre, la brigade dont fait partie le 69° pénètre de vive force dans Thorn, et le corps tout entier passe sur la rive droite.

Il fait partie de l'armée de la basse Vistule, aux ordres de Bernadotte, et il a devant lui Lestocq, avec le dernier corps prussien.

En fin décembre, tandis que l'Empereur attaque les Russes sur l'Ukra, Ney est chargé d'éloigner de l'Ukra les troupes de Lestocq et de les séparer de l'armée russe. En conséquence. débouchant de Biezun sur la route qui conduit à Grodno, la division Marchand s'avance le 23 décembre contre les Prussiens, réunis à Guzrno, les poursuit jusqu'à Kumsbrock, où elle atteint et bat leur arrière-garde le 25.

Le 26, elle les bat encore à Dzialdow, et les rejette sur Niedenburg.

Peu après, l'armée prit ses cantonnements d'hiver; le corps Ney sur la haute Ukra jusqu'à Osterode, ayant Bernadotte à sa gauche sur la Passarge.

En janvier 1807, les Russes prennent inopinément l'offensive contre l'armée de la basse Vistule (Bernadotte). L'Empereur, espérant les attaquer en flanc et à revers, accourt avec le reste de ses troupes de la haute Vistule sur la haute Alle. Tandis que Napoléon pousse les Russes vers Eylau, Ney est détaché sur Lubstadt pour essayer de couper Lestocq qui, de Fréystadt, cherchait à se réunir à Benningsen par Mohrungen.

Le 5 février, il atteint Lestocq à Lubstadt, mais ne peut l'empêcher de gagner la route de Mehlsack. Dans l'après-midi du 8, Lestocq arrivait au village d'Althoff, dans le voisinage d'Eylau, après avoir éprouvé de grandes pertes.

Nev le suivait de près : les Prussiens d'un côté et le corps de Ney de l'autre, prirent part, mais tout à fait dans la soirée, à la sanglante bataille d'Evlau (8 février 1807).

« Lestocg, débouchant à Althof, à l'extrême

gauche de l'armée française, défila le long du bois qui est à gauche d'Althof, à Schmoditten. Les grenadiers prussiens, qui formaient la tête de colonne, apercurent les Russes se retiran vers Kænigsberg, et coururent pour les soutenir.

 L'arrière-garde ennemie voulut s'arrêter et prendre position au village de Schmoditten. pour que les blessés et l'artillerie eussent le temps de filer; mais ce village était déjà occupé par l'avant-garde de Ney. Six bataillons de grenadiers russes voulurent v entrer, mais le 6° d'infanterie légère et le 69° de ligne les reçurent par une décharge à bout portant, à la suite de laquelle ils croisèrent la baïonnette et les culbutèrent. L'arrière-garde ennemie continua alors sa retraite en désordre.

» Après Evlau, l'armée cantonna sur la Passarge.

Le 6 juin, les Russes reprennent les hostilités et essayent de surprendre Ney à Deppen. Ils sont repoussés avec perte : Napoléon s'ébrante à son tour et pousse vigoureusement vers l'Alle .n

## Bataille de Friedland (1).

Le 14 juin, il remporte la victoire de Friedland, qui devait mettre fin à la guerre. Le nom de Friedland figure au drapeau du 69°, et l'importance de son rôle dans cette journée nous impose l'obligation de donner quelques détails extraits des documents officiels.

 A cinq heures du soir, la ligne de l'armée française avait achevé de se former dans l'ordre

suivant:

Les troupes de Ney tenaient la droite, ayant derrière elles en réserve la division de dragons de Latour-Maubourg; le centre était occupé par le maréchal Lannes, qui avait pour réserve les dragons de Lahoussaye et les cuirassiers saxons; le marèchal Mortier tenait la gauche, où il était soutenu par la division de dragons de Grouchy et par une division de cuirassiers. La garde et les troupes du général Victor formaient la réserve.

» La gauche de l'ennemi s'appuyait à la ville de Friedland; sa droite se prolongeait jusqu'à la hauteur de Heinrichsdorf; ce développement

avait une étendue de une lieue et demie.

A cinq heures, un premier coup de canon donna le signal, aussitôt répété par trois salves d'une batterie de vingt canons. Puis, sur toute l'étendue de la ligne, éclatèrent les roulements de l'artillerie, qui doublait ses feux en les dirigeant sur la gauche des Russes, afin de favoriser l'attaque du maréchal Ney.

« En même temps, les deux divisions d'infan-

<sup>1)</sup> Au drapeau.

terie de celui-ci sortaient massées du bois qui, jusqu'alors, avait caché leurs dispositions. — On les voyait, l'arme au bras, s'avancer à grands pas dans la plaine, en prenant leur direction sur le clocher de Friedland.

- .» La division de gauche Bisson se développait lentement en échelons. Ce n'était pas avec elle que Nev voulait d'abord entamer l'attaque, mais avec celle de droite, afin d'opérer ensuite une conversion à gauche. Les cinq régiments de la division Marchand précédaient donc. et. se rapprochant de l'Alle (6º léger, 69º, 39º, 76º, 31º léger), ils marchaient en une colonne par divisions, masse épaisse et profonde d'environ 5.000 hommes, sur un front de 60 à 80 baïonnettes. Son mouvement faisait replier avec rapidité une nuée de tirailleurs ennemis qui fuvaient devant elle. Tout à coup sa marche fut arrêtée par un coude de l'Alle. Elle l'avait apercu seulement quand elle était sur le point d'y toucher. Il barrait le passage, et dans ses flots se débattaient une multitude de fantassins russes qu'elle y avait poussés. Notre attaque a été si brusque, que 2.000 hommes au moins ont été forcés à coups de baïonnette de se jeter dans l'Alle où ils se sont noyés. (Ney, rapport du 45 inillet 4807.)
- June grêle de mitraille accabla son front et vint fouetter son flanc droit, exposé aux pièces russes placées de l'autre côté de la rivière. En un clin d'œil, dans le 69° régiment, le colonel Fririon tomba frappé d'un biscaien et ses chefs de bataillon furent mis hors de combat.
- « Qu'on se figure les soldats ainsi placés sous une grêle de projectiles, quand des nuages de

umée dérobent à leur vue les chefs, et qu'étourdis par les détonations, ils cessent d'entendre les commandements.

L'ennemi, qui s'y attendait, en profita pour lancer sur la colonne une charge de cavalerie. Elle vint tomber sur son flanc gauche avec la rapidité du vent. Des cavaliers passèrent même en bondissant entre les intervalles des régiments et un porte-aigle du 69° se jeta par terre, afin de couvrir de son corps le drapeau qu'il portait (le colonel Fririon lui fit donner la croix).

- » Toutefois notre infanterie, hérissée de ses balonnettes, soutint le choc avec sa masse inébranlable. — Plus d'une heure avait été emplovée pour avancer d'environ 500 toises. La division Marchand, dégagée de ses blessés, avait refoulé la gauche des Russes. — Rapprochée de la ligne ennemie, notre ligne échangeait avec lui sur tout son front un feu terrible d'artillerie et de mousqueterie. Nev commence à plier à l'arrivée de la garde impériale russe. Le désordre se mettait dans notre ligne. A sa droite, devant les rangs ouverts et déchirés de la division Marchand, la cavalerie russe, épiant l'occasion, avait chargé soudain: deux ou trois régiments, saisis d'une terreur panique à son approche, s'étaient renverses ; leur masse tourbillonnait en cohue informe, sans toutefois se disperser encore, et le général Marchand se précipitait au milieu du désordre en leur criant d'arrêter. La division Dupont intervint à propos et sit reculer les Rhsses
- Après une demi-heure d'efforts, Marchand avait rallié une partie de ses régiments et les poussait au combat. Bagration essayait de lutter

dans l'avenue d'Eylau. Ney et Marchand le poursuivaient, brisant une dernière arrière-garde aux portes de la ville Cette dernière ligne reculait, harcelée, assaillie vivement par les décharges de nos tirailleurs qu'animait la victoire. Quand les cartouches commencèrent à leur manquer, « Des munitions, des munitions! » criaient-ils, en revenant en foule.

» Le 59e fut chargé d'enlever la position.

» Nous entrâmes dans Friedland ».

## Campagnes d'Espagne (1808-1813).

En 1808 le 69° passa en Espagne. Il allait prendre sa part de travaux et de souffrances, de gloire aussi, dans ces sanglantes campagnes où l'héroïsme patriotique des ennemis fit échec à la vaillance disciplinée de nos meilleures

troupes.

Le 69° entra en Espagne à l'effectif de 2,584 hommes. Il avait pour colonel le brave Fririon, qui le commandait déjà à Friedland; comme chefs de bataillon : au 1° bataillon, le commandant Magne; au 2°, le commandant Giraud; au 3°, le commandant Duthoyat. Il faisait partie de la 4° brigade (général Maucune) de la 4° division (Marchand) du 6° corps (maréchal Ney).

Napoléon venait en personne, avec l'élité de son armée d'Allemagne, rétablir notre situation compromise à la fin de 1807, par les capitulations de Baylen et de Cintra. Les armées espagnoles nous avaient refoulés jusqu'à l'Ebre qu'elles bordaient. C'est au centre, contre'l'armée d'Estramadure, que l'Empereur porta ses premiers coups, et ils furent prompts et décisifs Suivant l'ordinaire

Le 10 novembre, cette armée était battue à Burgos par les corps de Soult et de Ney. Le 69° se comportait brillamment dans cette affaire.

De Burgos, une marche rapide, à peine arrê-tée au défilé de Somo-Sierra, nous amène à Madrid, où le 69e entre avec le reste des troupes le 10 décembre 1808. On ne séjourne pas longtemps à Madrid. L'Empereur conduit le corps Ney et la garde sur le Douro pour couper la retraite au général anglais Moore, engagé contre notre aile droite (Soult), sur le Carrion. Le 25, on est à Tordésillas, et Soult reçoit le commandement des troupes avec la mission de pousser vivement Moore. Il le poursuit jusqu'à la Corogne, où les Anglais font tête, mais ils sont battus et obligés de s'embarquer en perdant toute leur artillerie (20 janvier 1809).

En février, Napoléon quitte l'Espagne pour entamer contre l'Autriche la campagne de 1809. Il avait chargé Soult de diriger une expédition en Portugal, pendant que le 6° corps contien-drait la Galice et les Asturies. De janvier à mai 1809, le 69° cantonna et opéra aux environs d'Astorga.

Soult est arrêté à Oporto (11 mai) par Wellington et contraint de se replier sur Ney. Les deux maréchaux réunis achèvent de purger d'ennemis la Galice, et le temps s'écoule, jusqu'au mois de juillet, en marches et contre-marches entre Astorga et le Douro.

Cependant Wellington, vainqueur de Soult à Oporto, s'était porté par la vallée du Tage sur Madrid et approchait de Talavera. Le roi Joseph, en marchant à sa rencontre, avait envoyé à Soult et à Ney l'ordre de descendre du Douro sur les derrières de l'ennemi. Le 4 août, le 6° corps atteignit Plasencia, trop tard pour empécher Joseph d'être battu à Talavera, mais à temps pour enlever à Wellington le fruit de sa victoire, et le contraindre à se replier au Sud du Tage.

De là, le 6° corps remonta vers Salamanque, où il fut opposé à l'armée espagnole de Del-Parque, qui, des Asturies, avait rejoint devant Ciudad-Rodrigo les troupes anglaises de Beresford. Le maréchal Ney, vers cette époque, céda son commandement au général Marchand, qui se résolut à attaquer Del-Parque dans les positions de Tamamès.

Le rôle que joua le 69° dans ce combat malheureux de Tamamès (18 octobre 1809) est assez important pour que nous reproduisions intégralement le rapport du général Marchand.

« Le 17 de ce mois, je me suis mis en marche avec 9,000 hommes d'infanterie, 800 chevaux et 16 pièces de canon pour me porter sur Tamamès, où l'on prétendait que l'armée du duc Del-Parque était campée. Le même jour, nous avons couché à Matella. Le lendemain, nous nous sommes mis en marche à la pointe du jour en poussant devant nous les différents postes que nous rencontrions.

« A Sauchon, nous avons trouvé un camp de 5 à 6,000 hommes qui avait été levé la veille. Arrivés à Tamamès, nous avons trouvé la ville occupée par 2,000 hommes d'infanterie embusqués derrière les murs. En arrière de Tamamès, à une petite portée de canon, règne un rideau extrêmement escarpé qui forme la position où l'ennemi avait établi toute son armée, qu'il masquait facilement derrière la position et dans des bois qui l'appuyaient à sa droite. Il ne nous avait encore montré que 3 ou 4.000 hommes. J'ai ordonné d'attaquer la position en négligeant le village. Le 25° léger a commence l'attaque de gauche et le 39° et le 76° out pris par le centre. Le 6º et le 69° attaquèrent à la droite avec la cavalerie légère; deux régiments formaient la réserve. L'ennemi nous a alors montré au moins 25,000 hommes d'infanterie, 3,000 cavaliers et 25 à 30 pièces de canon. L'attaque du centre et de la gauche a trouvé un terrain qui présentait des difficultés à peu près insurmontables, et en outre un ennemi quatre fois nombreux comme nos troupes. Aussi nos soldats, après de vains efforts, ont été obligés de se replier. Pendant ce temps, l'attaque de droite, dirigée par les généraux Maucune et Lorcet, avait paru obtenir des succès; la cavalerie légère venait de s'emparer de 7 pièces de canon dans une charge; mais, sur ce point comme sur les deux autres, nous nous sommes encore vus accabler par le nombre, et il a fallu renoncer à continuer une attaque extrêmement désavantageuse pour nous. Nous sommes revenus prendre position au point d'où étaient parties nos colonnes d'attaque, et nous y sommes restès deux heures avant de commencer notre retraite qui devait s'opérer à travers un pays de chicane, des forêts continuelles et de très mauvais défilés. Malgré tous ces obstacles, notre retraite s'est faite avec cet aplomb qui caractérise les vieux soldats. L'ennemi n'a jamais pu nous entamer, quoique obligés de faire une retraite par le flanc.

Nous avons environ 700 hommes hors de combat et malheureusement beaucoup d'officiers.

Peu après, le général Marchand ayant reçu le renfort d'une division de dragons, réparait cet échec en battant Del-Parque à Alba de Tormès.

En 1810, ses victoires et la paix imposée à l'Autriche permirent à Napoléon d'envoyer de nouvelles troupes en Espagne et d'imprimer aux opérations une impulsion plus vigoureuse.

Masséna, réunissant sous ses ordres trois corps d'armée, dont le 6°, commandé de nouveau par Ney, recut la mission de pénétrer en Portugal par la rive droite du Tage, pendant que Soult, venu d'Andalousie, y entrerait par la rive gauche.

Masséna voulut d'abord s'assurer des deux places fortes de Ciudad-Rodrigo et d'Almeïda, situées sur le flanc de sa ligne d'opérations.

Le siège de Ciudad-Rodrigo ajoute une page glorieuse à l'historique déjà si riche de notre régiment.

A quatre heures de l'après-midi (le 10 juillet 1810), la brèche étant praticable dès le matin, le dispositif pour l'assaut avait été ordonné, et déjà les colonnes d'attaque, arrivant musique en tête, remplissaient les tranchées. Elles se composaient des chasseurs de siège sous les ordres du capitaine Sprunling, de 300 voltigeurs et 300 grenadiers, commandés par les chass de bataillon Delom, du 6° lèger, et I uthoyat, du 69° de ligne.

Le maréchal Ney, pour mieux s'assurer de l'état de la brêche, fit demander trois soldats de bonne volonté qui en fissent l'épreuve devant les commandants de l'artillerie et du génie. A l'instant même plus de cent braves sortirent de leurs rangs, trois d'entre sont choisis. — Ils gravissent en quelques secondes les deux brèches, arrivent sur le 2º rempart, déchargent leurs fusils sur la ville, élèvent leurs shakos aux cris de : « Vive l'Empereur! » puis redescendent aux acclamations de toute l'armée que ce brillant trait de courage avait électrisée.

Aussitôt les colonnes d'attaque pressent le pas, arrivent au pied de la brèche qu'elles se disposent à gravir lorsque les assiégés arborent

le drapeau blanc; la ville capitulait.

Peu après, le 69° coopérait à la prise d'Almeïda. Assuré de ces deux places, Masséna pé-

nètre en Portugal par Célorico.

Le 27 septembre 1810, il attaque Wellington sur les hauteurs escarpées de Busaco. Dans cette sanglante et indécise journée, 7,000 Français restèrent devant les positions ennemies et le 69° eut sa part de pertes.

Les Anglais se replient sur les lignes fortifiées

de Torrès-Vedas.

Jusqu'en mars 1811, Masséna attend vainement devant ces lignes l'intervention de Soult; le pays ravagé, sillonné de partisans, rendait sa subsistance très difficile et les souffrances

des troupes furent énormes.

« Le 11 mars 1811, un bataillon du 69°, sous les ordres du colonel Fririon, contribua brillamment à la reprise de Pombal (d'où l'on avait chassé l'ennemi qui nous poursuivait, pour se dégager par une sorte de retour offensif).

« Le 15 mars 1611, après la retraite de Pombal la division d'arrière-garde (division Marchand) et la 2º division restent en position à Foz d'Azunce, sur la rive gauche de la Ceira. La 3° division (Loyson) passe cette rivière et entre en ligne avec les 2° et 8° corps, sur les hauteurs en arrière. L'ennemi attaque la position de Foz d'Azunce à 5 heures du soir, au moment où M. le maréchal Ney avait fait commencer le mouvement pour repasser le défilé. L'artillerie se retirant au trot et occupant le pont extrémement étroit, l'infanterie voulut passer un gué difficile, où nous eûmes des hommes noyés. Un bataillon du 27° et la 1° brigade de la 1° division (brigade Maucune, dont le 69°) soutinrent la retraite jusqu'à la nuit fermée.

» Le 69° fit une charge sur les tirailleurs ennemis, qui les arrêta net; ils ne purent avancer jusqu'au village. Dans la nuit, tous les postes furent reployés et on fit sauter une arche du pont. » (Tiré du rapport du chef d'état-major

Béchet de Léocourt.)

De Célorico, l'armée gagna Ciudad, puis Salamanque. Wellington fit aussitôt investir Almeïda et son armée prit position à Fuente-di-Onoro pour couvrir le siège. Masséna s'avança de Salamanque pour débloquer Almeïda; le 3 et le 4 mai 1811, il se livra de sanglants combats qui demeurèrent indécis, et il dut se replier sur Salamanque.

C'est dans ces affaires du Fuente-di-Onoro que la 1<sup>re</sup> brigade de la 1<sup>re</sup> division du 6° corps (dont le 69°) enleva brillamment à la baïonnette le village de Pozzo-Bello. Le brave colonel Fai-

RION y fut blessé.

En juin 1811, Masséna céda à Marmont le commandement de son armée établie à Salamanque.

Le 1er juin, la division Marchand passa aux

ordres du général Foy, qui devait la conduire glorieusement jusqu'au terme des guerres d'Espagne. A la même date, la 1<sup>10</sup> brigade de cette division, dont faisait partie le 60°, fut cédée par

le général Maucune au général Boyer.

Marmont, d'après les instructions de l'Empereur, devait se réunir à Soult qui opérait au Sud de la Guadiana et venait de tenter inutilement de débloquer Badajoz, assiégé par Beresford. On quitta Samalanque pour se porter sur Plasencia et Almaraz, et, le 17 juin 1811, les deux maréchaux effectuaient leur concentration à Truxillo, entre le Tago et la Guadiana; de là, ils marchaient sur Campomayor, menaçant la ligne de retraite des Anglais en Portugal. Wellington, qui avait renforcé Beresford et pris le commandement, n'attendit pas l'attaque des Français; il se retira sur le bas Tage.

Vers cette époque, le 1<sup>er</sup> août 1811 le 69<sup>e</sup> perdait son héroïque chef, le colonel Frinion, nomme général de brigade. Il passait aux ordres du colonel Guinand, et le colonel Chemineau, du 76<sup>e</sup> de ligne, prenait le commandement de la 1<sup>re</sup>

brigade.

C'est dans le mois d'août également, et pendant la période des opérations entre Tage et Guadiana, que se passe un épisode à l'honneur du

régiment.

Tons la reconnaissance faite par la 1<sup>re</sup> division, le 28 août 1811, le major Dornier avec 600 hommes du 69°, qu'il commandait provisoirement, et 50 chevaux, fut chargé de pousser une reconnaissance jusqu'à Arroyo-del-Puerco (près Cacérès), pour s'assurer des forces de l'ennemi. Ayant laissé 400 hommes en arrière, il s'avança

très loin avec 200 hommes, et rencontra une colonne de 2,000 Espagnols dont il soutint le choc avec une bravoure et un sang-froid admirables. Entouré de toutes parts, il se retira en ordre avec ses 200 hommes sur sa réserve qu'il avait embusquée, et qui mit hors de combat 80 hommes de l'enuemi. Le détachement du brave major Dornier ne fit aucune perte; l'ennemi se retira en désorde. » (Extrait des rapports officiels,)

Peu après la retraite de Wellington en Portugal, Soult est rappelé en Andalousie par les progrès des Espagnols, et Marmont remonte au Nord du Tage. Wellington, enhardi, s'avance jusqu'à Ciudad-Rodrigo, qu'il investit dans les premiers jours de septembre.

Le 22 septembre 1811, l'armée du Nord, sous les ordres du général Dorsenne, qui avait opéré jusque-là dans les Asturies, vint renforcer Marmont à Tamamès. On marcha contre Wellington qui leva le siège de Ciudad-Rodrigo, et se replia sur Sabugal, dans des positions si fortes qu'on n'osa l'y attaquer. Marmont revint dans les environs de Salamanque, où il prit ses quartiers d'hiver.

Pour la première fois depuis deux ans de marches et de combats incessants, le 69° jouit de quelque repos. Ce repos ne fut pas de longue durée; en janvier 1812, Wellington assiégeait Ciudad-Rodrigo, qu'il prenait d'assaut le 21 janvier, puis il se portait sur Badajoz. Marmont tente de profiter de son éloignement pour reprendre Ciudad; mais déjà Badajoz est aux mains des Anglais; Wellington reparait au Nord

du Tage, et l'on est obligé de rentrer à Salamanque.

La campagne de Russie venait de commencer, les troupes d'Espagne n'avaient plus de renforts à attendre. Les Anglais, par contre, et les Espagnols se sentaient en situation de prendre l'offensive.

Le 17 juin 1812, Wellington traverse la Tormès et investit Salamanque, en prenant position à San-Cristoval. Marmont se retire sur le Douro, à Toro el Tordesillas. Il y est rejoint par la division Bonnet, venue des Asturies, et il se porte de nouveau vers la Tormès pour attaquer les Anglais.

Les journées du 14 au 21 juillet sont employées en marches et contre-marches qui aboutissent, le 22 juillet 1812, à la sanglante et malheureuse bataille des Arapyles. Dans cette période de manœuvres, la division Foy fit quatorze lieues

en une seule journée.

Le 21 au soir, après une série de manœuvres savantes, Marmont avait réussi à s'emparer du pont d'Alba-de-Tormès; il avait franchi la rivière en aval d'Alba et campé à Calvariza-de-Arriba, sur la lisière de la forêt qui s'étend de ce village vers la Tormès. Il était sur le flanc droit des Anglais, dont la gauche s'appuyait à la Tormès, près Santa-Marta, et la droite aux Arapyles. Ses propres communications avec Madrid étaient assurées par Blasco, tandis qu'il menaçait celles de Wellington sur Ciudad-Rodrigo. Vainement Wellington, le 22 au matin, réussit à modifier promptement son front pour nous faire face; nous le gagnons de vitesse au mamelon des Arapyles, d'où notre artillerie

balayait le terrain. La bataille s'engage pour nous dans les meilleures conditions. A droite, la division Foy occupait Calvariza, protégée par un ravin ; au centre, nous tenions le mamelon des Arapyles, tandis que notre gauche, profitant du rideau de la forêt, s'allongeait vers Miranda, pour couper la retraite à l'ennemi. L'extension démesurée de ce mouvement, la blessure de Marmont, puís de Bonnet qui lui succéda, puis de Clauzel, transformèrent en insuccès une affaire si bien préparée. Wellington, prenant résolument l'offensive contre notre gauche, la mit en pleine déroute.

La division Foy forma l'arrière-garde, et se maintint inébranbable à la lisière de la forêt, tandis que l'armée s'écoulait au travers pour reprendre le chemin d'Alba; Clauzel, malgré sa blessure, conserva le commandement des

troupes.

« Le 23 juillet 1812, l'armée, repassant la Tormès au pont d'Alba, se retira sur Penaranda. Avant d'arriver à une position qu'elle allait atteindre, l'arrière-garde fut chargée par 18 escadrons anglais, qui entrèrent dans deux masses que formaient deux bataillons du 6º léger et du 76º de ligne. Le 2º bataillon du 69º, formé en carré par le colonel Guimand, les arrêta par un feu nourri et bien dirigé: il causa de grandes pertes à l'ennemi, qui eut plus de 200 chevaux tués à la basonnette.

Dans cette occasion, le 69° sauva, par sa fermeté, l'artillerie de la division qui allait tomber entre les mains de l'ennemi. (Extrait des documents officiels.)

D'Alba, l'armée se porta par Arevalo sur

Valladolid, puis sur Burgos. Wellington, après l'avoir poursuivie jusqu'à Valladolid, se détourna sur Madrid abandonne par le roi Joseph et y entra au mois d'août.

Le 10 août, Clauzel, après avoir réorganisé son armée à Burgos, détacha la division Foy à Astorga, pour dégager la garnison, investie par

une armée galicienne.

Dès la fin d'août, Clauzel reprenait l'offensive sur Valladolid, et contraignait Wellington à quitter Madrid avec la majeure partie de ses forces pour s'opposer à sa marche. Il se repliait de nouveau sur Burgos, puis sur Briviesca, où, souffrant toujours de sa blessure, il remettait le 18 septembre, à Souham, le commandement de l'armée de Portugal.

En octobre 1812, le roi Joseph, qui avait rallié dans la province de Valence l'armée du centre et celle d'Andalousie aux ordres de Soult, se reporta d'Almanza sur Madrid. En même temps, l'armée de Portugal marchait de Briviesca sur Burgos. Wellington, avisé de l'arrivée de Soult sur le Tage, se déroba brusquement dans la direction de Valladolid, après avoir fait mine de livrer bataille à Burgos (21 octobre).

« Le 20 octobre 1812, le 69° avait pris part à une reconnaissance du général Foy sur Villahoz, qui nous donna 100 prisonniers, 2 pièces de canon et 20 voitures d'artillerie. »

Souham serra de près l'armée anglaise en retraite. Les journées des 22, 23, 24 et 25 ne furent qu'une série d'engagements entre l'avantgarde française et l'ennemi, qui disputait le terrain pied à pied, et notamment les passages du Carrion et de la Pisuerga.

« Le 25 octobre, dès le matin, le général Foy s'était porté vers Palencia (sur le Carrion). du'occupaient des troupes anglaises (gauche de Wellington), et quelques corps espagnols de l'armée de Galice. On fit une sommation à ces troupes, qui répondirent qu'elles ouvriraient leurs portes si le général Foy se présentait luimême. Celui-ci envoya un de ses aides de camp précédé d'un trompette. Les soldats galiciens laissèrent approcher le parlementaire, et lui lâchèrent à bout portant une décharge de mousqueterie qui par bonheur ne blessa que le cheval du trompette. Irrité de cet acte de délovauté. le général Foy fit enfoncer à coups de hache les portes barricadées. Le 2º bataillon du 69º de ligne, guidé par le général Chemineau, pénétra dans la ville et, poussant les Anglo-Espagnols la balonnette dans les reins, il arriva promptement au pont du Carrion. l'emporta de vive force, et s'empara des barils de poudre disposés pour le faire sauter. L'ennemi, poursuivi jusqu'au delà du canal, perdit beaucoup de monde. (Extrait des rapports officiels.)

Wellington, voyant le défilé de Palencia dans nos mains, recula jusqu'à Cabezon (sur la Pisuerga), en faisant filer ses bagages sur Valladolid. Le 27, l'armée française bordait la rive droite de la Pisuerga, en face de Cabezon où était le gros des Anglais. Le pont étant miné et situé d'ailleurs au pied d'une position formidable, on dut renoncer à aborder l'ennemi de front, et on manœuvra

par la droite.

« De ce côté, la division Foys'empara, le 28, de Simanças, d'où elle chassa le régiment de Brunswick-Oels et deux bataillons de la légion allemande, qui, en fuyant, firent sauter les arches du pont de cette ville sur la Pisuerga».

L'ennemi siguala le 29 octobre sa retraite sur le Douro par diverses explosions, notammentaux ponts de Cabezon, de Valladolid, de Toro et de Tordésillas.

Ici se place un fait d'armes qui restera ineffacable dans les fastes du 69°.

- « Le pont de Tordésillas était rompu de telle façon, que la tour qui le surmonte restait du côté de l'ennemi, qui continuait à la faire occuper par un poste de 30 hommes, soutenus de tirailleurs embusqués derrière des murs et des ruines, et par le régiment de Brunswick-Oels, embusqué dans un bois de sapin. Ces dispositions rendaient on ne peut plus difficile la réparation du pont, et le passage paraissait impossible.
- » Mais les braves du 60° n'en jugèrent pas ainsi. 11 officiers et 40 sous-officiers et soldats s'offrirent pour passer le fleuve à la nage.
- › Quelques officiers et soldats du 39° de ligne et du 6° léger demandèrent à partager la gloire et les périls de cette tentative hardie.
- Le capitaine Guingret, du 6° léger, désigné comme le plus brave entre ces braves, se mit à leur tête
- » Par ses ordres, un radeau fut construit pour porter les habits et les armes; alors, se précipitant dans l'eau, le sabre entre les dents, ces 60 hommes nagent, poussent leur radeau devant eux, et parviennent sur la rive opposée malgré la vive fusillade des Anglais, malgré la largeur du Douro, la force du courant et le froid glacial des eaux.
- Prenant terre, ils s'élancent nus vers la tour, l'attaquent et l'enlèvent aux Anglais terrifiés par

une agression aussi bizarre qu'héroïque; ils font

41 prisonniers.

Le régiment de Brunswick, qui était placé à l'extrémité du pont, fut tellement épouvanté de cet audacieux coup de main, qu'au lieu de se porter au-devant de cette poignée d'hommes, il se mittout desu te en retraite. > (Extrait des rapports officiels.)

Souham s'arrêta à Tordésillas pour attendre sa jonction avec les armées de Soult et de Joseph, qui s'avançaient en hâte de Madrid par Arevalo et

Medina del Campo.

Wellington continua jusqu'à Salamanque, où

il rallia Hill poussé par l'armée de Joseph.

Le 7 novembre 1812, la réunion des trois armées françaises s'opérait sur la rive droite de la Tormès, en face de toutes les forces anglaises concentrées sur l'autre rive. Du 7 au 14, on manœuvra et on s'observa. Les habiles dispositions du maréchal Jourdan réussirent à tourner l'ennemi, à le couper à peu près de Ciudad-Rodrigo et à l'acculer à la Tormès. Notre situation, notre supériorité numérique, tout annonçait pour le 15 une grande bataille et un grand succès.

Wellington réussit cependant, grâce à la lenteur de notre gauche et à un violent orage, à

s'échapper dans la direction de Ciudad.

Après cette journée de Salmanque (15 novembre 1812), les armées françaises prirent leurs cantonnements d'hiver entre le Douro et le Tage; les Anglais derrière l'Agueda.

1813 commençait et la fortune de la France venait de succomber dans les plaines glacées de la Russie; l'Europe entière se levait contre nous.

L'Empéreur, pour continuer la lutte en Alle-

magne, emprunta ses meilleurs eléments à l'armée d'Espagne: il rappela le maréchal Soult et 12.000 officiers, sous-officiers et soldats.

Ici s'ouvre une période lugubre, où les documents font défaut, les rapports manquent et n'enregistrent plus les traits de dévouement qui se sont multipliés dans cette lutte désespérée de 1813-1814. On a même peine à se reconnaître parmi les nouvelles formations, et l'on doit se borner à dire que tel élément du régiment prit part à telle bataille. Cela suffit à établir qu'il paya sa dette au pays.

## Campagnes d'Allemagne et de France.

(1813-1814)

Le 4º bataillon du 69º entra dans la composition du 21º de ligne provisoire; il était commandé par le chef de bataillon Barbouzac et faisait partie de la 2º brigade (général Chasserau) de la 1ºº division (Souham) du 3º corps (Ney).

Le 18 àvril 1813, ce bataillon est à Weimar; le 1er mai, il prend part au combat de Poserna; le 2 mai, à la victoire de Lutzen, où la division fut décimée à Gross-Gorchen; le 21 mai, à celle de Bautzen; du 18 au 23 août, aux combats de La Bober. A cette époque, le 3e corps passa aux ordres de Souham. Le 26 août, défaite de la Katzbach; les 16, 17 et 18 octobre, bataille de Leipsick; le 30 octobre, victoire de Hanau.

Pendant la campagne de France, nous trouvons ce bataillon, le 1<sup>er</sup> janvier à Luxembourg, et le 1<sup>er</sup> avril à Metz. L'abdication de l'Empereur étant du 4 avril, il est probable que ce bataillon si partie de la faible garnison avec laquelle le général Durutte tint en échec un corps d'armée hessois, pour n'ouvrir les portes de Metz que le 17 avril.

## Campagne d'Espagne.

(1813-1814)

Le gros du 69º était resté en Espagne avec la division Foy.

Fn mai 1813, Wellington, dont les forces avaient doublé, reprit l'offensive contre la ligne du Douro.

Les Français se replièrent derrière l'Ebre, la masse principale à Vittoria, tandis que la division Foy était dirigée sur la Biscaye pour protéger nos derrières contre les guérillas. Les mois de mai et de juin se passèrent, pour cette division, en engagements incessants; elle se préparait à rallier Victoria lorsqu'elle apprit, le 22 juin, que, la veille, Joseph avait été complètement défait et s'était replie sur Pampelune.

Foy livra le 25, à Toloza, un combat sanglant à l'aile gauche anglaise déjà en marche de Vittoria sur Bayonne; puis il repassa la Bidassoa à Irun, pendant que le gros de l'armée franchissait les Pyrénées aux cols de Roncevaux et de

Mava.

Le 12 juillet 1813, Soultarrive à Bayonne. Après deux tentatives infructueuses pour débloquer Pampelune et Saint-Sébastien, il concentra ses forces en octobre dans les lignes de la Nivelle, de Saint-Jean-de-Luz au mont de Rhune, et à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Ces lignes furent attaquées le 10 novembre et forcées par les Anglais, malgré une belle diversion de la division Foy qui, partie de Bédarry, déboucha par le col de Maya sur les derrières des ennemis.

Les 9 et 10 décembre, les Anglais forcèrent de même les lignes de la Nive, où la division Foy opposa une résistance héroïque au pont de Cambo.

Le 13 décembre, la sanglante bataille de Saint-Pierre d'Urube, où la division Foy fut très éprouvée, nous rejetait définitivement derrière l'Adour et la Bidouze.

## Campagne de 1814 (Pyrénées).

Les débuts de l'année 1814 furent consacrés à s'observer.

Vers la fin de février, Soult se mit en retraite sur Orthez où il livra un combat dans lequel le général Foy fut grièvement blessé.

D'Orthez, on se replia sur Toulouse par Saint-Sever et Aire. La bataille de Toulouse (40 avril 1814) est le dernier et le plus grand effort de ce petit nombre de braves défendant le territoire de la patrie contre des armées trois fois plus nombreuses. C'est un des plus beaux faits d'armes qui honorent notre histoire militaire.

Les débris de la division Foy y occupaient, sur la rive droite de la Garonne, le terrain voisin du confluent du canal (aux ponts Jumeaux).

Après l'abdication de Fontainebleau, le 69° prit un moment le numéro 64 (ordonnance du 12 mai 1814); il fut augmenté peu après du 2° bataillon du 122° de ligne et du 2° bataillon du 14° régiment des voltigeurs de la garde. Napo-léon lui restitua son numéro par décret du 25°

avril 1815, et le régiment le conserva avec distinction jusqu'au licenciement de l'armée (16 juillet 1815).

A cette époque, le régiment forma la légion départementale des Basses-Alpes (4° légion d'infanterie, devenue, en 1820, 2° régiment d'infanterie légère).

A la réorganisation de l'armée, en 1820, le nombre des régiments de ligne ne s'élevant qu'à soixante, ce n'est qu'en 1840 qu'un nouveau régiment fut créé avec le n° 69.

# TROISIEME PARTIE (1840-1871)

#### § I. — 1840-1851.

Le 69e régiment d'infanterie de ligne fit partie des douze nouveaux régiments créés par ordonnance royale du 29 septembre 1840.

Organisé à Strasbourg, il recut, le 19 octobre 1841, de son colonel, M. DESHAYES DE MONTIGNY. le drapeau que ce dernier était allé chercher au camp de Compiègne.

En mai 1843, le régiment quitta Strasbourg et vint tenir garnison à Courbevoie Là, il participa à la construction des fortifications de Paris.

En 1845, il recut l'ordre de se rendre à Rennes.

Pendant son séjour en Bretagne, en 1847, il réprima les troubles de Vitré et de Château-Giron.

Au mois de juin, il forma deux bataillons de manœuvre qui se rendirent au camp d'Helfaut, près de Saint-Omer ; l'entrain et l'énergie avec lesquels les soldats supportèrent des chaleurs presque intolérables, dans cette marche, leur valurent des félicitations du duc de Nemours.

En août, les troupes furent dirigées sur le camp de Compiègne, puis sur Paris le 28 septembre 1847.

#### Journées de février et juin 1848.

Pendant les journées du 22, du 23 et du 24 février 1848, le 69° occupa les positions du pont de la Concorde, de la Fontaine des Innocents et de la place de l'Hôtel-de-Ville, pour empêcher les rassemblements.

Malgré les sollicitations que le peuple lui faisait de livrer ses armes et ses munitions, le régiment conserva sa discipline et rentra dans

ses quartiers avec armes et bagages.

En mars, quatre compagnies du régiment furent envoyées à Reims pour y établir l'ordre.

A la même époque, le 69° alla s'établir à Rouen. Il eut encore à réprimer des troubles au Havre,

à Dieppe, à Bolbec et à Lillebonne.

Le 27 avril 1848, Rouen se souleva: le régiment, réuni à la garde nationale, enleva les barricades et soumit les insurgés.

Le 23 juin, le colonel Robillard vint prendre

le commandement du régiment.

En juin 1848, 6 compagnies du 69° de ligne furent envoyées à Paris pour aider à la répression de l'insurection.

Le sergent Dubois fut tué. En raison de la belle conduite du détachement, les grenadiers Texier, Perron et Goué furent nommés chevaliers de la légion d'honneur.

Au mois de juin 1849, les bataillons actifs du régiment quittèrent Rouen pour venir à Paris.

## § II. — 1851-1870.

En avril 1851, le colonel Robillard, appelé au commandement de la place de Perpignan, fut remplacé par le colonel Danner, et au mois d'octobre de la même année, le 69° fut dirigé sur Cherbourg, où il rejoignit le dépôt. Il y resta jusqu'en 1884.

Le colonel MITTENHOF succéda le 7 février 1854 au colonel Danner qui, pour raison de santé, avait été obligé de quitter le commandement du régiment, et, le 12 août 1855, il laissait la place au colonel Domon, pour aller occuper l'emploi de major de l'hôtel des Invalides

Envoyé de nouveau au camp d'Helfaut en 1854, le régiment ne le quitta qu'en octobre 1855, pour aller en Crimée.

#### Campagne de Crimée

Faisant partie de la division de Chasseloup-Laubat, il s'embarqua à Marseille et à Toulon les 13, 15 et 16 octobre. Débarqué à Kamiesch, il remplaça d'abord la garde impériale au camp du grand quartier général.

Le 15 novembre, le régiment partit pour les avant-postes de la Tchernaïa, et prit position à Alzou et à Kreutzen, à 5 kilomètres en avant des armées alliées. Le 19 novembre, après une vive canonnade au pont de Traktir, qui fit croire à un engagement sérieux, le lieutenant-colonel de Brayer, accompagné du capitaine de

voltigeurs Fauchon, et d'une ordonnance à cheval, quitta les avant-postes à midi, pour reconnaître, au delà de la Tchernaïa, le terrain que, la veille, le général de Mac-Mahon avait indiqué comme devant être étudié, dans l'hypothèse d'un mouvement offensif de son corps d'armée.

Après avoir poussé jusqu'à trois kilomètres au delà de la rivière, il revenait au camp, lorsque, dans un défilé étroit et boisé, il fut coupé par une troupe de 18 cavaliers cosaques et de 10 fantassins irréguliers qui barraient le

passage.

Le lieutenant-colonel de Brayer crie aussitôt au capitaine Fauchon: « Sabre à la main! en avant, chargeons! > Tous deux, sans compter leurs adversaires, les chargent à fond de train : mais, accueillis par deux décharges de mousquetérie, ils ont leurs chevaux abattus à 15 pas de l'ennemi. A peine relevés, le sabre à la main, ils sont entourés et faits prisonniers après une vigoureuse résistance où ils furent blessés l'un et l'autre.

La paix signée, le 69e s'embarqua le 21 juin pour la France, où il rentra le 5 juillet. Dès le

lendemain, il fut dirigé sur Saint-Brieuc.

Après un an de séjour en Bretagne, il alla tenir garnison à Soissons et à Reims.

Le colonel Domon, admis à la retraite, fut remplacé par M. de Saint-Frémont, le 23 janvier 1858.

De Reims et de Soissons, le régiment sut

dirigé sur Lyon, puis sur Perpignan.

En mars 1860, le colonel de Saint-Frémont étant admis à la retraite, le colonel DE Courson en prit le commandement et le conduisit en Italie.

### Séjour en Italie.

Pendant son séjour dans les Etats pontificaux, le 69° se signala par la discipline la plus parfaite. Il y resta jusqu'à la fin de l'année 1866.

En janvier 1866, le colonel de Courson mourut des suites de ses blessures; il fut remplacé dans son commandement par le colonel Le Tourneur.

Le 9 décembre, le régiment quitta Rome et,

le 12, débarqua à Toulon.

Dans l'année 1867, il alla occuper Schlestadt; un an plus tard, il était à Lille, puis, en 1869, à Paris. Le 1<sup>er</sup> bataillon recevait l'ordre, le 17 juillet, d'aller caserner à Troyes; le 2<sup>e</sup> restait à Noisy, le 3<sup>e</sup> à Romainville; le dépôt était à Laval.

C'est dans ces positions respectives que se trouvaient les différents éléments du régiment lors de la déclaration de guerre à la Prusse.

## S III. — CAMPAGNE DE 1870.

#### Armée du Rhin.

Lorsque la guerre éclata, le 69° formait avec le 90° la deuxième brigade (général Duplessis) de la 2° division (général Castagny) de l'armée de Paris.

La 2º division de l'armée de Paris sut désignée pour faire partie, avec le même numéro, du 3º corps de l'armée du Rhin, commandé par le maréchal Bazaine.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet, le 1er bataillon quitta Troyes par les voies rapides, arriva au camp de Saint-Maur, et le lendemain rejoignit à la gare du Nord, à Paris, les deux autres bataillons du régiment.

L'effectif du 69e s'élevait à 64 officiers et 1,652

hommes de troupe.

Le 18 juillet, vers 3 heures de l'après-midi, le régiment en entier, réparti en deux convois, se dirigea sur Metz, où il arriva le lendemain, et alla camper dans l'île Chambière.

Du 18 juillet au 12 août, le régiment compléta ses effectifs et son matériel. Il ne cessa de changer de cantonnements, tantôt se dirigeant sur Forbach, tantôt entamant la retraite sous Metz.

Enfin le 11, après ces marches et contre-marches, le 69° était venu camper à hauteur du vil-

lage de Montov.

Toute la journée du 12, les grand'gardes constatèrent la présence de l'ennemi. Vers 6 heures, la division prit les armes pour aller camper à 2 kilomètres en arrière, le ravin de Lauvallières couvrant son front; la brigade Duplessis en bataille en avant de l'angle formé par les routes de Sarrebruek et de Sarrelouis, sur les pentes du plateau de Bellecroix.

Le 13 août, des ordres de marche furent donnés pour le lendemain; on fit des distributions de vin et d'eau-de-vie à la troupe, qui reçut en même temps quatre jours de vivres de campagne.

## Combat de Borny.

(14 août.)

Dès le matin, des dispositions avaient été prises pour faire passer la Moselle à toute l'armée; les convois étaient engagés sur les directions qu'ils devaient suivre, et les troupes prêtes à s'ébranler.

Le régiment était établi en première ligne sur le bord du ravin de Lauvallières, au Nord de la grande route de Metz à Sarrelouis; à 4 heures de l'après-midi, il reçut l'ordre de battre en retraite.

ll se mit en marche dans l'ordre suivant: les 3° et 2° bataillons formés en colonnes par division, et se dirigeant sur Metz; le 1° bataillon déployé couvrant le mouvement, sa 1° compagnie (capitaine Reynaud) déployée en tirailleurs sur le bord même du ravin.

A ce moment, les grand'gardes rejoignirent

le régiment sans avoir aperçu l'ennemi.

Le 3º bataillon atteignait déjà la ferme de Bellecroix, quand une vive fusillade éclata tout à coup en avant du château de Colombey.

L'artillerie ouvrit aussitôt son feu, et la lutte, s'engageant sur toute la ligne, prit en un moment de telles proportions, qu'elle sit présager un

combat sérieux et acharné.

Le 69° s'arrêta immédiatement et fit face à l'ennemi. L'artillerie prussienne s'établit à Montoy, d'où ses feux prirent d'écharpe le régiment; à 5 heures, le 1° corps prussien déboucha par la route de Sarrelouis, déploya un régiment d'infanterie entre la route et le village de Nois-

seville, porta deux batteries à la ferme de l'Amitié, et commença à canonner le front du régiment. Ces batteries, bien que contre-battues par l'artillerie française établie à Bellecroix, n'en continuèrent pas moins leur tir jusqu'à la fin de la journée.

Sur ces entrefaites, le régiment avait repris ses premières positions de combat; la 1re compagnie du 1er bataillon (capitaine REYNAUD) déployée en tirailleurs sur la crête du ravin : le 1er bataillon (commandant Crémieux) en colonne par divisions à mi-pente du plateau de Bellecroix; le 2º bataillon (commandant Carcanade) et le 3º bataillon (commandant RAGOT) également en colonne par divisions et un peu plus en arrière; puis l'artillerie française établie sur le plateau de Bellecroix, tirant par-dessus le régiment et essavant de tenir tête à l'artillerie ennemie, dont le feu redoublait à chaque instant de puissance et d'intensité : ensin, à droite, dans l'angle formé par les deux routes de Sarrelouis et de Sarrebruck, le 90e de ligne, serré de près par l'infanterie ennemie, qui bordait les hauteurs au Sud et à l'Est.

Les tirailleurs prussiens s'étaient avancés; le capitaine REYNAUD fit ouvrir sur eux un feu lent et bien dirigé; en moins de dix minutes, on vit les tirailleurs ennemis quitter leurs positions et chercher un abri derrière les premières maisons du village de Lauvallières.

Profitant du couvert donné par le village, les Prussiens ne tardèrent pas à reprendre l'offensive, et traversant le pont de Lauvallières, ils vinrent engager à petite distance avec nos tirailleurs une fusillade assez vive et meurtrière. A ce moment, l'ennemi renforça sa ligne et commença à déborder la gauche du 1<sup>er</sup> bataillon par le ravin de Vantoux.

La 2º compagnie (capitaine Union), ayant reçu l'ordre de s'opposer à ce mouvement tournant, se déploya au pas de course à la gauche de la 1ºº compagnie, ouvrit le feu et repoussa l'ennemi.

Entre 5 h. 1/2 et 6 heures, le feu de l'artillerie prussienne redoublant d'intensité, les deux premiers bataillons se déployèrent, la 3º division du 1ºr bataillon à la gauche de la 2º; le 2º bataillon se porta par une marche en bataille en avant dans la direction de Montoy, à droite de la route de Sarrelouis.

Bientôt, revenant sur ses pas, il se forma en colonne par divisions, la gauche en tête, et vint prendre position en avant de l'artillerie, dans l'angle formé par les routes de Sarrelouis et de Sarrehruck.

Ces différents mouvements furent exécutés par le 2° bataillon, sous le feu de l'ennemi, avec une précision et un entrain admirables, son commandant, M. le chef de bataillon CARCANADE, donnant l'exemple du plus rare sang-froid et inspirant, par son attitude, une confiance inébranlable à la troupe.

Un peu plus tard, le feu de l'ennemi augmenta de violence; le commandant donna l'ordre à ses hommes de se coucher, et les tirailleurs enenmis continuant à gagner du terrain, il fit déployer en tirailleurs la 3° compagnie (capitaine Droisy).

Bientôt un incident fâcheux vint donner à la lutte un caractère de gravité exceptionnelle. L'ennemi débouchant en force du bois de Colombey, les troupes qui étaient placées dans l'intervalle des deux routes de Sarrelouis et de Sarrebruck et couvraient ainsi la droite du régiment, surprises par cette attaque vigoureuse et imprèvue, se replièrent vivement.

A deux reprises différentes, le général Duplessis essaya, mais en vain, d'arrêter le mouvement de retraite; blessé grièvement, ainsi que les deux officiers de son état-major, il ne put empêcher ces soldats démoralisés de traverser en désordre les lignes du 2° bataillon qui, complétement démasqué, se trouvait supporter à lui seul l'effort d'un ennemi vingt fois supérieur en nombre et dont l'audace augmentait à la suite de ce premier succès.

L'instant était critique : le régiment, entouré d'un cercle de seu, semblait voué à une perte

certaine.

Les braves du 2º bataillon, sans se laisser impressionner par cet ouragan de fuyards, ne rompirent pas d'une semelle, mais calmes et résolus sous une grêle de balles et d'obus, ils commencèrent le feu et tinrent l'ennemi en resnect.

Malgré sa position avancée, la 3º compagnie avait, elle aussi, noblement fait son devoir : jusqu'à 6 h. 1/2, elle se maintint dans son emplacement, éprouva des pertes cruelles. Le capitaine Droisy eut le bras cassé, le lieutenant Vergnon fut tué, 21 hommes furent mis hors de combat.

Le 2º bataillon continua le feu dans les positions qu'il occupait; grâce à la déclivité du terrain, la colonne entière put tirer à la fois : la 3º division couchée, la 2º à genou, la 4re debout.

A la gauche du régiment, la lutte se continuait acharnée, sans relâche, et le 1er bataillon, quoique accablé par le nombre, soutenait dignement l'honneur du drapeau.

Lorsque le mouvement rétrograde des troupes installées en avant de lui eut découvert le front et la droite du régiment, les Prussiens, pénétrant aussitôt par la trouée, vinrent prendre à revers la ligne des tirailleurs et les chargèrent en même temps de front à la baionnette.

Le capitaine REYNAUD, atteint de deux blessures, rallia sa compagnie sur la droite, démasqua le bataillon et se replia pas à pas sur le régiment.

Le capitaine Union également blessé, fit à gauche un mouvement identique.

Les Prussiens, enhardis par ce succès, se portèrent sur la ligne en essaims nombreux et arrivèrent jusqu'à 250 mètres d'elle.

Les quatre compagnies du 1er bataillon, restées enligne, ouvrirent alors sur eux un feu à volonté.

L'ennemi tourbillonna un instant, puis se débanda et courut chercher un abri dans le ravin de Lauvallières, en laissant sur le terrain 37 morts dont 1 capitaine.

Cette action fit le plus grand honneur au 1°r bataillon qui, sans cesse menacé d'être tourné, sans cesse assailli par des forces supérieures, sut résister victorieusement à toutes les attaques.

Bien que le régiment vit le feu pour la première fois dans une campagne européenne, sa valeur égala celle des troupes les plus aguerries.

Il avait la plus grande confiance dans l'issue favorable de l'engagement et il sentait la possibilité de réparer pour un succès éclatant les débuts malheureux de la guerre.

A 7 h. 1/4, après plus de deux heures d'une lutte méurtrière et vaillamment soutenue, les deux premiers bataillons reçurent l'ordre de se porter en seconde ligne et exécutèrent ce mouvement sous un violent feu de mousqueterie de l'ennemi embusqué dans le bois de Colombey.

Les braves du 69° ne se résignèrent qu'à regret à quitter ce terrain qu'ils venaient de défendre avec opiniâtreté et d'arroser de leur sang.

Quoique plus effacé dans l'action, le rôle du 3º hataillon ne fut ni moins honorable ni moins périlleux que celui des deux premiers.

Dès le début, formé également en colonne par divisions à distance entière, il servit de soutien au régiment. Placé sur une position plus dominante, et par conséquent plus exposée aux coups d'un ennemi sans cesse croissant en audace et en nombre, il sut rester prêt à tout événement, admirable de résolution et de calme sous la pluie de fer et de plomb qui le décimait. Son chef, M. le commandant Ragor, fut grièvement blessé et remit le commandement au capitaine Quivy de l'Etang.

A la fin de la journée, lorsque les deux premiers bataillons prirent en arrière des positions défensives, le 3° bataillon eut l'honneur de soutenir à lui seul tout l'effort de l'ennemi.

La 4º compagnie (lieutenant Mollard) fut déployée en tirailleurs à droite de la route de Sarrelouis, puis le bataillon réduit à une seule division commandée par M. Quivy de L'Etang battit en retraite dans le plus grand ordre; quoique cruellement atteintes par les projectiles prussiens (M. DE COUTGOURDEN, capitaine adjudant-major, fut tué à ce moment), ces deux compagnies surent imposer le respect à l'ennemi, et, lorsque la nuit fut arrivée, elles allèrent se placer en colonne en arrière du 2° bataillon.

Après plusieurs haltes successives, les 1<sup>cr</sup> et 3<sup>c</sup> bataillons se rallièrent pendant la nuit sous la protection des ouvrages avancés des Bordes.

Le 2º bataillon resta engagé jusqu'au moment où les réserves arrivèrent à sa hauteur, puis il se porta dans le plus grand ordre derrière la ferme de Bellecroix qui fut occupée par la 1ºº compagnie (capitaine Adam). Ce bataillon y resta jusqu'à la fin du combat, et ne rejoignit les deux autres bataillons qu'à 10 h. 1/2 dusoir.

Le 14 août fut pour le 69° une journée mémorable et glorieuse; elle consacra du premier coup la vieille réputation militaire acquise au numéro du régiment pendant les guerres du premier Empire.

Chacun fit noblement son devoir; par sa fière contenance et par les résultats décisifs qu'il obtint devant les efforts combinés d'une armée tout entière, le régiment donna la mesure de ce qu'on peut attendre, sur un champ de bataille, d'une troupe bien disciplinée et soigneusement instruite pendant la paix.

Devant l'impossibilité absolue où nous nous trouvons de signaler tous les actes de bravoure et d'héroïsme accomplis par les militaires du 69° dans cette journée, nous nous bornerons à quelques citations bien incomplètes sans doute, mais qui suffiront à donner une idée des sentiments qui animaient les chefs et les soldats.

Dans la mission qui lui fut confiée, le capitaine REYNAUD déploya une vigueur, une sagacité et un sang-froid remarquables.

ADAM, sergent à la 1<sup>re</sup> compagnie du 1<sup>cr</sup> bataillon, ayant eu la cuisse brisée, refusa de se laisser emporter, et voulut mourir sur le champ de bataille.

LECLERC, soldat à la 3° compagnie du 1°r bataillon, blessé, fit preuve d'un entrain et d'une vigueur exceptionnels, malgré son âge : il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur à la fin de la campagne.

Precor, soldat à la 5° compagnie du 3° bataillon, blessé au bras et à la tête, continua de combattre jusqu'à ce que le commandant de sa compagnie lui ett donné l'ordre d'aller se faire panser à l'ambulance.

Enfin le soldat Catrouillet, de la 6° compagnie du 1° bataillon, ayant la main brisée et le bras droit traversé par une balle, refusa de quitter le champ de bataille, et resta dans le rang, s'efforçant de se servir encore de son arme avec la main gauche. Ce brave soldat fut cité à l'ordre de l'armée le 1° octobre 1870.

Comme complément indispensable du récit de la journée du 14 août, nous croyons devoir mentionner les noms des militaires du régiment qui furent tués au champ d'honneur ou mis hors de combat.

MM. DE COATGOURDEN, capitaine adjudant-major;

Vergnon, lieutenant;

ADAM, MONAS, PERROT, Sergents; Dubois, ser-

gent-fourtier; Rossé, Rivelet, Tribondeau, Cornière, Bouffet, Remoissonnet, caporaux; Diélaine, Foussard, Deslandes, Gendrit, Chavreul, Gransard, Banné, Lange, Sauzat, Dardan, Foucaut, Martin, Ledru, Allaire, Pintureau, Garreau, Guitonneau, Gelu, Métois, Guimier, Raynaud, Ferrier, Payet, Taboul, Schlecht (Joseph), Merlaud, Dubail, soldats.

MM. Ragot, chef de bataillon, blesse au bras gauche; Cantié, capitaine, même blessure; Droisy, capitaine, coup de feu au bras droit; Reynaud, capitaine, blesse à la cuisse; Urion, capitaine, ooup de feu au bras; Masson, lieutenant, éclat d'obus à la poitrine; Amerosini, sous-lieutenant, blessure à la jambe; Haas, sous-lieutenant, coup de feu à la cuisse; de Vilmarest, sous-lieutenant, blessure à la tête; Métay, sous-lieutenant, blessé à la cuisse.

Le général de division de Castigny et le général de brigade Duplessis ayant été blessés le 14 août, le commandement de la division passa au général Nayral, et celui de la brigade au colonel de Courcy, du 90° d'infanterie.

Le 3º bataillon du 69º resta jusqu'à la fin de la campagne sous les ordres du capitaine Quivy

DE L'ETANG.

Le 15 août, à 3 heures du matin, le régiment passa la Moselle et vint s'établir sur les glacis du fort Moselle, puis se remit en marche sur Vernéville, indiqué comme point de concentration de la 2° division du 3° corps.

#### Bataille du 16 août.

Le régiment n'arriva au bivouac que le 16 août

à 5 heures du matin, à cause de l'extrême difficulté d'avancer sur une route encombrée d'artillerie et de bagages.

Vers 6 heures du matin, le canon se fit entendre. Le général Nayral porta la division en avant du grand quartier général, sur la hauteur située au Nord-Ouest du village de Saint-Marcel.

Le régiment quitta cette position de soutien à 5 h. 1/2 du soir, et se porta en avant, déployé en colonnes de divisions, sur le bois de Vionville. Pendant un kilomètre, il effectua cette marche sous les obus tirés par les batteries prussiennes de Vionville; enfin, il s'arrêta sur le bord de la voie romaine, et resta dans cette position juqu'à la nuit, constamment canonné par l'ennemi.

A la fin de la journée, le régiment alla prendre un emplacement de repos plus en arrière, et 4 compagnies du 4<sup>er</sup> bataillon furent portées en grand'garde devant la lisière du bois de Vionville, occupé par l'ennemi.

Le 17 août, la division se mit en marche à 6 heures du matin, passa derrière le bois des Génivaux, et alla camper au Sud de la ferme de Leipzig.

#### Bataille du 18 août.

Le 18 août, dès 5 heures du matin, l'ennemi parut sur les hauteurs de Gravelotte et sembla vouloir exécuter un mouvement de flanc sur notre droite. Le régiment leva le camp. Le commandant CRÉMIEUX envoya les 3° et 4° compagnies du 1° bataillon occuper la ferme de Leipzig et la mettre en état de défense; les quatre autres compagnies

essayèrent d'occuper la pointe Nord du bois des Génivaux; mais cette partie du bois étant impénétrable, même à l'infanterie, le bataillon contourna la lisière pour trouver un endroit accessible. Arrivé à la pointe extrême du bois, en vue du village de Vernéville, il se trouva à l'improviste en face d'une grosse colonne ennemie. La 1<sup>re</sup> compagnie, lancée en avant, fut obligée de se replier devant des forces trop supérieures. La 2<sup>c</sup> compagnie arrêta l'ennemi par trois feux de peloton exécutés avec le plus grand sang-froid. Le colonel Le Tourneur, qui avait accompagné le bataillon, donna alors l'ordre d'abandonner cette position intenable et les quatre compagnies vinrent s'établir dans un petit bois, à l'Ouest de la ferme de Leipzig.

Le bataillon conserva cette position pendant toute la bataille, en face d'une puissante batterie prussienne qui couronnait la hauteur de la Mal-

maison.

Le 2º bataillon creusa une tranchée-abri sur la lisière Sud-Ouest du petit bois de Leipzig et y passa la journée.

Le 3° bataillon avait reçu, vers 8 heures du matin, l'ordre d'occuper fortement le bois des Génj-

vanx.

Pendant la journée, de nombreuses patrouilles ennemies cherchèrent à pénétrer dans le bois; accueillies presque à bout portant par une fusillade partant des embuscades du 3° bataillon, aucune d'elles ne put retourner pour rendre compte de sa mission; aussi l'ennemi se garda-t-il d'attaquer le bois.

Après plusieurs démonstrations infructueuses, l'ennemi battit définitivement en retraite vers 10

heures du soir.

Le 3º bataillon resta dans ses positions jusqu'au

19, à 4 h. 1/2 du matin.

Pendant cette journée, M. DE MAUDUIT, souslieutenant au 3° bataillon, envoyé en tirailleurs avec sa section, essuya presque à bout portant plusieurs décharges de mousqueterie, et reussit, par son attitude énergique, à mettre l'ennemi en fuite.

#### Retraite sur Metz.

Le 49 août, à 5 heures du matin, la division de Castagny commença son mouvement de retraite sur Metz et vint camper entre les forts Saint-Quentin et de Plappeville, au-dessus du village de ce nom.

Le 22, la division de Castagny, relevée de ses positions, traversa Metz et s'établit sur la rive droite de la Moselle près du village de Montigny, avec mission de défendre la ligne du chemin de fer.

Du 23 au 25, les positions de Montigny furent mises en état de défense. La ligne de Pont-à-Mousson fut coupée, et un sollde retranchement fut élevé entre la gare et l'embranchement de la ligne de Thionville.

L'ennemi, établi à 900 mètres de ces positions, échangea journellement quelques coups de feu

avec les grand'gardes.

Le 25, vers 4 heures, une forte reconnaissance ennemie ouvrit le feu sur les positions de Montigny; la brigade Duplessis prit les armes et engagea avec elle une fusillade assez vive.

Le 26, reconnaissance offensive du 3e corps dans la direction de Sainte-Barbe. A 4 heures du matin, la 2º division quitta ses positions de Montigny et se plaça à la droite de la 4ºº division (général Montaudon), et avant du fort de Queuleu; le 69º entre la ferme de la Haute-Bévoie et le fort. Le 28, la 4ºº et la 6º compagnie du 2º bataillon vinrent occuper le village de Grigy. Dans la nuit du 29, les quatre autres compagnies du bataillon furent envoyées pour renforcer ce détachement souvent inquiété par l'ennemi, et organiser la défense du village.

Le 31 août, une nouvelle démonstration générale offensive fut faite dans la direction de Sainte-Barbe.

La 2º division du 3º corps se plaça en bataille en avant du fort de Queuleu, le 69º ayant sa droite appuyée à la route de Strasbourg et sa gauche au bois de Borny.

Le 1er septembre, à 4 heures du matin, le régiment alla s'établir entre les bois de Borny et La Grange-aux-Bois. Vers 10 heures, le 1er bataillon du 69e s'empara du château de la Grange-aux-Bois que l'ennemi venait d'abandonner, et s'y établit fortement; on prit même des dispositions pour attaquer le château de Mercy, mais l'ordre fut donné de battre en retraite, et la 2e division rentra dans ses positions primitives.

Vers cette époque, la ration de pain fut réduite à 500 grammes et la viande de boucherie fut remplacée par la viande de cheval.

Le 9 septembre, à 7 heures du soir, l'ennemi ouvrit un feu terrible sur les emplacements occupés par l'armée.

Le camp du 69° fut atteint par quelques obus

qui, heureusement, tombant dans des terres détrempées par la pluie, n'éclatèrent pas.

Le 13, à 4 heures du matin, le 1er bataillon du 69e alla relever un bataillon du 19e dans le village de Grigy; il occupa cette position le 13 et le 14, compléta les travaux de défense, et fournit le service des avant-postes de l'armée entre la route de Strasbourg et le bois de Borny dont il occupa une partie.

Le 14, le 69° passa à la 1°° brigade (général Clinchant) de la 1°° division (général Montaudon) et vint s'établir en arrière de la redoute

des Bordes.

Cette mutation avait pour but de renforçer ce point et de faire concourir le régiment à l'achèvement de la redoute.

Les 22, 27 septembre et 7 octobre, des fourrages furent exécutés par le régiment sur Lauvallières, la Grange-aux-Bois et Noisseville.

Dans le courant d'octobre, la ration de pain fut réduite successivement de 500 grammes à 300 grammes, puis à 300 grammes.

On arriva ainsi aux derniers jours du blocus.

# Opérations de la compagnie d'éclaireurs.

Le 24 août, un ordre du maréchal commandant en chef avait prescrit la formation d'une compagnie d'éclaireurs dans chaque brigade d'infanterie.

MM. DE CANTILLON, capitaine; CALENDINI, souslieutenant, et 55 volontaires du 69° entrèrent dans la composition de la compagnie d'éclaireurs de la brigade.

Le 26 août, elle défendit la redoute de Saint-

Privat, pendant que les différents corps d'armée attaquaient l'ennemi entre Ars-Laquenexy et Sainte-Barbe.

Le 17 septembre, dans une reconnaissance de nuit, le caporal BRUN fut blessé mortellement.

Le 30 septembre, elle débusqua les postes prussiens du village de Peltre et s'empara d'une quantité de pain et de paille, ainsi que de 5 chevaux.

Le 20 octobre, 36 volontaires, sous les ordres du sous-lieutenant Calendini, enlevèrent le poste prussien de la Grange-aux-Bois, tuèrent une tren-

taine d'hommes et firent 9 prisonniers.

Ensin le 47 octobre, un dernier engagement eut lieu entre la compagnie d'éclaireurs et le régiment d'infanterie prussienne numéro 38. Les éclaireurs sirent 1 prisonnier et eurent 2 des leurs mis hors de combat.

Nous citerons comme s'étant particulièrement

distingués dans leur mission spéciale :

MAUJARET, sergent; BRUN, caporal, d'une bravoure exceptionnelle: Bonneterre.soldat.recherchant constamment les missions les plus périlleuse; Bailly, soldat plein d'entrain et de bravoure: Leroy, ex-officier démissionnaire de cavalerie, volontaire à la compagnie d'éclaireurs, aussi intelligent que brave et dévoué, mort en captivité à la suite des privations endurées à Metz; CARME, excellent soldat, a tue le 17 septembre, le soldat prussien qui venait de tirer sur le caporal BRUN. Enfin les caporaux Picquart et Beau-CHAMP, et les soldats DAVOUST, BERTHAU, KOELL, LABBÉ, AMELIN, SOUM, CAVALIÉ, ROUSSEAU, CARRIÈRE, FIOLAZ, GUILLOT GUEURCE, BAIL-LEUX, et CHIPEAU, réclamaient toujours l'honneur de marcher les premiers à l'ennemi.

### Capitulation de Metz.

La mauvaise nourriture, l'abaissement de la température et les pluies torrentielles avaient détruit la santé des soldats et amené de nombreux cas de dysenterie.

L'armée de Borny, de Gravelotte, de Servigny

n'était plus que l'ombre d'elle-même.

Dans ces jours de cruelles épreuves, la résignation de la troupe fut admirable; le 69° donna, comme toujours, l'exemple des plus nobles vertus militaires; aucun cas d'indiscipline ne se produisit, et lorsque, le 28 octobre, lors de la capitulation, au milieu de la plus prefonde désolation, les officiers et les soldats du régiment se séparèrent sur le terrain même où ils avaient livré leur premier combat, leurs adieux furent si affectueux et si touchants, qu'ils impressionnèrent vivement les Allemands eux-mêmes témoins de cette scène.

#### § IV. — CAMPAGNE DE 4870 (ARMÉE DU NORD) 69° DE MARCHE.

Les désastres de Sedan et de Metz avaient englouti l'armée régulière. La France semblait perdue, quand l'énergie de Gambetta lui permit de succomber sans honte.

A l'instigation du Ministre de la guerre, de nouvelles troupes sont organisées. Sur la Loire, 60,000 hommes, sous le commandement du général d'Aurelles de Paladine, remportent le brillant succès de Goulmiers; leur infériorité numérique les force à se retirer lentement vers l'Ouest. Dans le Nord, que l'ennemi n'avait pas encore envahi, et sous la protection des places fortes, des recrues sont enrégimentées, puis réunies en corps d'armée, sous le commandement du général Bourbaki.

Bon nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats échappés de Sedan et de Metz viennent offrir leur concours au général en chef.

#### Formation du 69e de marche.

Le 69° de marche eut comme noyau de formation, à Amiens, deux compagnies du dépôt du 43° de ligne; trois compagnies de ce dépôt étaient à Paris; la dernière tenait garnison à Péronne, et comme elle fut rattachée au 1° bataillon du régiment, nous donnerons plus loin son historique.

Dans les deux compagnies disponibles à Amiens, furent incorporées des recrues de la classe 1870; les cadres furent renforcés d'une quinzaine d'officiers, de quelques sergents-ma-

jors et sergents venus de Metz.

On forma ainsi. le 16 novembre, un premier bataillon aux ordres du capitaine Rosseline, comptant cinq compagnies à 150 hommes (la 6° à Péronne); puis, le 21 novembre, un deuxième bataillon très faiblement encadré.

Ces deux bataillons, auxquels fut adjoint un 3° bataillon d'infanterie de marine, devaient constituer, mais à la date du 11 décembre seulement, le régiment de marche n° 69.

Dès la fin de novembre, les deux premiers bataillons prirent une part glorieuse à la défense des lignes d'Amiens, où la petite armée commandée par le général Farre (deux brigades) lutta contre la première armée allemande venant de Metz.

#### Combats devant Amiens.

Le 22 novembre, le 1<sup>er</sup> bataillon quittait Amiens pour aller cantonner vers Villers-Bretonneux, sur le plateau entre la Somme et la Noye, où se concentrait le gros des troupes du général Farre. Ce bataillon faisait partie de la 3<sup>e</sup> brigade (général du Bessol). Le 2<sup>e</sup> bataillon ne sortit d'Amiens que le 27, jour de la bataille, pour coopérer à la défense des tranchées de Dury, au Sud de la ville.

### Combats de Demuin, Mézières,

(24 novembre.)

L'ennemi étant signalé sur la ligne Breteuil-Montdidier-Roye, la brigade du Bessol reçut l'ordre de pousser, le 24, une reconnaissance offensive vers Roye.

Cette reconnaissance donna lieu au combat de Demuin-Mézières, où l'ennemi fut vigoureusement mené. Le 1<sup>er</sup> bataillon fut engagé dans cette journée.

#### Combat de Gentelles.

(26 novembre.)

Le 26, la 2º compagnie (capitaine Jallu) vint à propos soutenir le 20º bataillon de chasseurs, aux prises devant Gentelles avec un ennemi supérieur en nombre.

#### Bataille d'Amiens.

(27 novembre.)

Le 27 novembre enfin, les têtes de colonnes allemandes venant de Roye débouchèrent contre les positions occupées par nos trois brigades, au Sud-Est et au Sud d'Amiens, sur la ligne de Villers-Bretonneux, Cachy, Gentelles, Dury. Le premier bataillon occupait Cachy. Attaqué par des forces quadruples, écrasé par le feu de quatre batteries, il tint héroïquement en avant du village. Dans un retour offensif tente avec trois compagnies, le capitaine Rosseline saisit un fusil, y fixe la baïonnette et se jette en avant de ses hommes; il tombe, la poitrine percée de deux balles. Les sous-lieutenants Blain et Jou-VAINROUX sont tués à ses côtés; le lieutenant LEMAITRE est grièvement blessé : le lieutenant Lagrenée est rapporté tout sanglant, l'avantbras et le poiguet fracassés par une balle.

Le capitaine DANCLA, blessé également, mais qui put continuer à combattre, et le lieutenant Leleu, seul officier épargné de ces trois compagnies, rallièrent les débris de leur troupe. Le capitaine Jallu prit le commandement du bataillon qui se replia jusqu'à Cachy, sans que l'ennemi reussit à le déposter de ce village.

Cependant, après quatre heures de lutte, les munitions s'épuisaient, quand ces vaillants soldats furent dégagés par le renfort opportun d'un demi-bataillon du 91° de ligne. A la nuit, le ler bataillon, toujours maître de Cachy, apprit que Gentelles sur sa droite, Villers-Bretonneux sur sa gauche, étaient évacués. Ces cinq compa-

gnies se trouvaient donc entièrement isolées au milieu de l'armée ennemie.

La situation était grave; 36 hommes tués, 73 blessés, 9 officiers, sur 13, tués ou mis hors de combat, témoignaient de l'acharnement de la lutte, et réduisaient notablement l'effectif des compagnies.

Aux officiers déjà cités, il faut ajouter MM. Valhen, capitaine, et Fincherelle, lieutenant, qui, malgré leurs blessures, conservèrent le commandement de leurs compagnies. Laissant ses blessés à Cachy, le 1er bataillon réussit néanmoins à se frayer un passage dans les ténèbres, et arriva à 2 heures du matin à Corbie, où il rallia l'armée. M. le général Faidherbe, dans son historique de la campagne du Nord, rend hominage à la résistance héroïque du 1er bataillon, dans la journée du 27.

Dans cette même journée, le 2º bataillon fut dirigé d'Amiens sur les tranchées de Dury, où il fit bravement son devoir. Le sergent Virtel, de ce bataillon, fut nommé sous-lieutenant pour avoir enlevé une pièce allemande, avec un soldat du bataillon dont le nom est malheureusement resté inconnu. Le 2º bataillon n'évacua la tranchée que le 28, à 1 heure du matin; il dut traverser en toute hâte les rues d'Amiens, déjà sillonnées par les éclaireurs ennemis, et put à grand'peine gagner la route d'Arras.

Les deux bataillons se trouvèrent à Béthune,

sous les ordres du major de Linières.

Organisation définitive du 69º de marche.

Après la retraite d'Amiens, tous les corps

avaient été dirigés sur les places du Nord pour se réorganiser.

Le général Faidherbe, appelé au commandement en chef, poussa activement la constitution du 22º corps à trois divisions. On acheva de former les régiments.

C'est dans cette période que le 69° de marche fut définitivement organisé, le 11 décembre, et placé sous les ordres de M. le lieutenant-colonel FORRSTER.

## Reprise des opérations. - Combats sur l'Hallue.

Cependant, la majeure partie de l'armée allemande avait poussé d'Amiens vers la Normandie; elle menacait Le Havre. Le général Faidherbe. pour faire diversion, reprit l'offensive et se dirigea d'abord sur La Fère, par Ham, qui fut enlevé aux Allemands, puis se rabattit sur Amiens

Le 17 décembre, toute l'armée était en face d'Amiens, sur la rive gauche de la Somme et sur la rive droite de l'Hallue. Dans ces fortes positions, elle attendait le choc de l'ennemi. rappelé en toute hâte de Normandie.

On la dédoubla en deux corps (22° aux ordres du général Lecointe, et 23°, général Paulze d'Ivoy) et le général du Bessol, ayant pris le commandement de la 2º division du 22º corps, céda le commandement de sa brigade (1re de la 2º division) an colonel FORRSTER.

M. le lieutenanl-colonel Pasquet de la Broue, de l'infanterie de marine, prit le commandement du 69e de marche, et M. le commandant Perrier

fut placé à la tête du 1er bataillon.

Dans ces lignes de l'Hallue, masquées par les villages de Contay, Pont-Noyelles, Daours, le 69° était à peu près au centre, en face Querrieux.

## Combat de Querrieux.

(20 décembre.)

Le général Faidherbe, dans ses rapports, ne fait que mentionner le combat de Querrieux, où la brigade Foerster repoussa vivement une reconnaissance ennemie d'environ 2,000 hommes. Le 69e n'y prit part que comme soutien.

## Bataille de Pont-Noyelles.

(23 décembre.)

Son rôle fut plus actif pendant la bataille de Pont-Noyelles, où il figura en première ligne entre Pont-Noyelles et Bussy-les-Daours. Le 2º bataillon y concourut, le soir, à la reprise de Pont-Noyelles sur les Prussiens. Le bataillon perdit le capitaine Cazenave, un des officiers les plus braves et les plus justement estimés de l'armée du Nord.

Durant la nuit qui suivit la bataille, les troupes couchèrent sur leurs positions pour constater leur succès. Le froid était excessif, 8 hommes du régiment furent entièrement congelés.

Le 24 décembre, le général Faidherbe, craignant que l'ennemi ne reçût de nouveaux renforts, décida qu'on irait prendre ses cantonnements sur la rive droite de la Scarpe, entre Arras et Douai. A 2 heures de l'après-midi, les Prussieus n'ayant fait aucune démonstration, l'armée commença le mouvement de retraite sans être vivement inquiétée.

#### Marche sur Péronne.

De ces cantonnements, on se reporta vers le Sud le 27 décembre pour s'opposer au siège de Péronne et refouler les troupes ennemies, établies entre Bucquoy et Bapaume.

### Combat d'Achiet-le-Grand.

(2 janvier 1871.)

Le 2 janvier, la division du Bessol, parvenue à Ablainzevelle, sur la route de Bucquoy, y faisait halte, quand une grand'garde du 69° Iut attaquée par des tirailleurs prussiens. La division prit les armes et se porta vers Achiet-le-Grand, occupé par 2,000 hommes et 3 pièces de canon qui furent délogés après un vif combat. Le 69° était en tête de colonne dans cette affaire où l'ennemi laissa entre nos mains une cinquantaine de prisonniers.

## Bataille de Bapaume.

(3 janvier.)

Dans la nuit du 2, les Allemands s'établirent sur la ligne Grevelles, Biefvillers, Favreuil, Beugirâtre, couvrant ainsi les abords de Bapaume.

Le 3, au point du jour, l'armée française se porta à l'attaque. Le général du Bessol donna l'ordre au commandant Perrier (1er bataillon) d'enlever Biefvillers. Biefvillers était le seul endroit offrant sur la plaine une position dominante; sa possession importait également à chacune des deux armées; et tandis que le 1er bataillon s'élançait au pas de course pour s'emparer du village, dans un sens opposé, les Prus-

siens faisaient converger plusieurs bataillons sur le même point.

La 3º compagnie fut déployée en tirailleurs en avant du 1º bataillon, et traversa le village sans rencontrer de résistance; mais arrivée à l'autre extrémité, elle trouva les Prussiens occupés à fortifier les dernières maisons et recevant sans cesse de nouveaux renforts.

Le lieutenant Houtier, de cette compagnie, se sit tuer bravement à la tête de ses hommes; le sous-lieutenant Guttman sut grièvement blessé. Lorsque les quatre autres compagnies du bataillon arrivèrent pour porter secours à la compagnie d'avant-garde, elles trouvèrent celle-ci aux prises avec l'ennemi dans une mèlée consuse et acharnée.

Il fallut alors, à partir du centre du village, conquérir le terrain pied à pied, maison par maison. A mesure qu'on avançait, la résistance devenait plus sérieuse.

Enfin on arriva au dernier ilot, plus fortement occupé que les autres. Derrière ces maisons se trouvait un grand jardin dont les clôtures dérobaient à la vue du bataillon plusieurs compagnies prussiennes.

La 4° compagnie, pénétant dans le jardin, fut accueillie par une grêle de balles qui, en un instant, tuèrent une dizaine d'hommes. Alors, mettant la baionnette au canon, la 4° compagnie s'élança et refoula l'ennemi, qui alla se poster un peu plus loin dans différents enclos plantés de gros arbres.

Le combat se poursuivit avec une sureur incroyable; les coups étaient échangés presque à bout portant. Pendant ce temps, les débris de la 3° compagnie s'emparaient des jardins situés à gauche, et la 2° compagnie attaquait ceux placés à droite.

Cependant l'ennemi perdait du terrain, et il finit par s'abriter dans un chemin creux conduisant à Bapaume. Après s'être reformé dans cet abri, il dirigea sur Biefvillers plusieurs mouvements offensifs qui furent chaque fois repoussés par les tirailleurs.

La 4rc et la 5c compagnie avaient, elles aussi, rempli un rôle actif dans la lutte. Placées à la gauche des trois autres compagnies, et faisant face à d'autres troupes ennemies, elles les avaient repoussées successivement; et quoique fort maltraitées par l'artillerie prussienne, dont le feu redoublait d'intensité, elles n'avaient pas reculé un instant.

Vers 1 heure, deux compagnies de chasseurs à pied pénétrèrent dans le village et apportèrent un renfort très utile au 1er bataillon, dont les munitions commençaient à s'épuiser, et qui n'eût pas été en état de repousser un mouvement offensif sérieux.

Vers 2 heures, le général Faidherbe, précédant une forte colonne française, traversa Biefvillers.

En voyant la quantité de cadavres amoncelés en avant du village, il parut étonné de l'acharnement de la lutte. Le 1er bataillon avait perdu le quart de son effectif, mais les pertes des Prussiens étaient quatre fois plus considérables. L'effroi qui les saisit après le combat est devenu légendaire dans la contrée.

« Les défenseurs de Biefvillers ne sont pas

des hommes, s'écriaient-ils, mais bien assurément ils sont des diables.

Sans vouloir discuter cette opinion des Allemands, nous nous bornerons à rappeler que parmi les chefs de cette troupe héroïque, il se trouvait bon nombre d'évadés de Metz, qui préféraient mille fois la mort glorieuse du champ d'honneur aux supplices qui les auraient attendus s'ils étaient tombés vivants entre les mains de leurs ennemis.

Outre MM. Houtier, tué, et Guttman, blessé, dont nous avons parlé plus haut, le bataillon avaît perdu M. Holbeck, grièvement blessé. Ce brave officier, ayant eu dès le début de l'action le tibia fracassé par une balle, s'assit à terre, saisit un fusil et continua de combattre jusqu'au moment où, ayant reçu une seconde blessure, le délire s'empara de lui.

L'adjudant Simonet sut tué et 120 sous-officiers, caporaux et soldats restèrent sur le terrain. Dans la 2º compagnie seulement, 3 sous-officiers, parmi lesquels se trouvait le sergent-major, furent tués

Lorsque le 4° bataillon fut relevé dans ses positions, il reçut l'ordre de se porter en soutien du 2° bataillon qui s'élançait à l'attaque de Bapaume.

Le 2º bataillon était resté en soutien jusqu'à 1 heure de l'après-midi. A ce moment, le général du Bessol donna l'ordre au capitaine Peltey, commandant le bataillon, de marcher sur Bapaume.

Précèdé d'une ligne de tirailleurs, le 2º bataillon arriva sans difficulté à portée de fusil des premières maisons; puis le colonel FOERSTER, qui l'avait accompagné, donna au capitaine Peltey l'ordre d'exécuter un changement de front en avant, afin de monter en ordre de bataille à l'assaut du faubourg d'Arras, qui se trouvait à gauche de la direction suivie par le bataillon déployé.

L'attaque du faubourg suivit de près l'exécution de ce mouvement. Malgré la pente assez prononcée du terrain, et une fusillade très nourrie des défenseurs du faubourg, les premières maisons et les jardins qui les entouraient furent brillamment enlevés; l'ennemi fut délogé de maison en maison jusque dans l'intérieur de Bapaume. Arrivé à l'entrée de la ville, le capitaine Pelter reçut l'ordre d'arrêter sa marche, et il prit les dispositions suivantes en prévision d'un retour offensif de l'ennemi.

Trois compagnies furent installées dans une fabrique de sucre située entre le faubourg et la ville, deux autres compagnies furent postées de l'autre côté de la route dans des maisons solt-dement bâties, enfin la dernière compagnie se porta plus en arrière, afin de rester en communication avec le soutien et les troupes qui occupaient Biefvillers.

Les Prussiens se hâtèrent de construire une forte barricade à l'entrée de la ville et à 20 pas environ des emplacements occupés par le 2° bataillon.

Le colonel FOERSTER fit demander au général commandant la division, s'il devait poursuivre ce premier succès et pénétrer dans Bapaume. Malheureusement, le général en chef avait décidé que, malgré la victoire qu'elle avait remportée, l'armée du Nord se mettrait en retraite.

Il fallut donc retourner sur ses pas et se diriger sur Biefvillers, où le régiment fut cantonné pendant la nuit. Cette journée avait coûté au 2º hataillon une quinzaine d'hommes mis hors de combat.

Le lendemain, l'armée continuait son mouvement rétrograde pour s'établir aux environs de Boileux, à 20 kilomètres au Sud d'Arras; elle v

resta jusqu'au 10 janvier.

### Marche sur Saint-Ouentin.

Le 10, après s'être ravitaillée. l'armée se reporta vers Albert, qu'elle atteignit le 14.

Par ordre du général Lecointe, commandant le 22º corps. le 69º fut déployé en tirailleurs autour de ce bourg pour cerner l'ennemi.

Celui-ci s'enfuit précipitamment en abandon-

nant quelques prisonniers.

Prévenu que Paris allait tenter un suprême effort, le genéral Faidherbe résolut de se dérober à l'armée allemande qu'il avait devant lui. et voulut se diriger à marches forcée vers l'Est et le Sud-Est, de manière à arriver rapidement au Sud de Saint-Ouentin, menacant ainsi la ligne de La Fère, Chauny, Noyon, Compiègne. Pour la marche de flanc qu'il allait exécuter parallèlement à la Somme, le 69° eut le rôle glorieux, mais très pénible de couvrir la colonne.

On quitta Albert le 16, le gros prenant par

Sailly, Saillisel-sur-Vermand,

Le 69° se porta en une marche de 40 kilomètres, par un verglas effroyable, sur Berne, au nord de Vermand. Déjà les Allemands, qui ne s'étaient pas laissés tromper par la démonstration faite dans la direction d'Amiens, avaient la majeure partie de leurs forces réunies entre Ham et Péronne, sur notre flanc droit; d'où les engagements du 18, où le 69° devait être largement éprouvé.

Le 18 au matin, le régiment se mit en marche, en queue de la brigade Foerster, et fut désigné pour escorter le convoi du 22° corps. De toutes parts on voyait surgir des éclaireurs ennemis harcelant la colonne aux distances de 1,000 à 1,200 mètres.

#### Combat de Beauvois.

(18 janvier.)

Après une distribution de viande à Fléchier, on repartit, le 1<sup>er</sup> bataillon en queue du convoi, le 2<sup>e</sup> en tête.

Vers 10 heures, le convoi traversait Peuilly, lorsque le canon se fit entendre vers Beauvois, où l'avant-garde de la division allemande Von Kummer était aux prises avec le reste de la brigade Foerster.

Le convoi sit halte, puis poursuivit dans la direction de Caulaincourt; sa situation après ces haltes, qui l'avaient de plus en plus isolé, deve-

nait très critique.

A peu de distance de Caulaincourt, on vit apparaître une ligne de tirailleurs précédant le 23° corps français, qui était accouru de Vermand au bruit du canon. Le général Paulze d'Ivoy, commandant le corps, laissant le 2° bataillon à la garde du convoi, releva de cette mission le 4° bataillon (Perrier) qu'il chargea d'éclairer son flanc droit.

Le commandant Perrier recut l'ordre de détacher les 4e et 5e compagnies sur Peuilly, pour assurer les communications en arrière, et de marcher de sa personne avec les trois autres compagnies sur le village de Caulaincourt, où il devait relever un régiment de mobiles du Gard.

Les trois compagnies s'approchèrent sans défiance de Caulaincourt, dont elles étaient éloignées de 2 kilomètres à peine : elles dépassèrent

le château et s'engagèrent dans le village.

Arrivée à hauteur de la première rue transversale, la colonne recut quelques coups de feu tirés, à très peu de distance, par des soldats installés dans des maisons. Le demi-bataillon s'arrêta: le commandant Perrier cria aux mobiles de cesser le fen.

Ceux-ci agitèrent leurs mouchoirs et le feu cessa en partie, mais il ne tarda pas à recommencer au milieu d'éclats de voix et de rires bruvants; des têtes coiffées de bonnets de police

apparaissaient à toutes les fenêtres.

Ouelques exclamations échappées à ceux de ces soldats qui étaient les plus rapprochés sirent cesser toute incertitude: la colonne était tombée dans une embuscade tendue par les Allemands. Ceux-ci, après avoir fait prisonniers les mobiles qui occupaient le village, s'étaient emparés de leurs effets et s'en étaient revêtus.

En même temps, un peloton prussien, suivi bientôt de plusieurs autres, s'avançait en ouvrant

un feu terrible sur le 1er bataillon.

Tous ceux qui purent échapper à cette fusillade meurtrière se jetèrent à la suite du commandant Perrier dans le parc du château, où ils parvinrent à s'abriter derrière les clôtures. Mais une Hist, du 69°.

partie de la troupe fut cernée par les Prussiens et faite prisonnière.

Toutelois, le danger était loin d'être conjuré pour tous ceux qui étaient parvenus à s'échapper; les Prussiens, sans perdre un instant, se rapprochèrent du parc et cherchèrent à couper la retraite aux débris des trois compagnies. A ce moment, un soldat nommé Carpentier, de la 3° compagnie, vint avertir le commandant Perrier qu'ayant habité longtemps le pays, il en connaissait tous les sentiers, et il s'offrit à lui servir de guide, afin d'échapper à la poursuite de l'ennemi.

La petite troupe s'engagea sous bois et, après un assez long détour, parvint à dépister les Prussiens, se dirigea du côté de Vermand, et rejoignit le corps d'armée du général Paulze d'Ivoy au moment où celui-ci battait en retraite devant une effroyable canonnade de l'ennemi. Le commandant Perrier se trouva donc immédiatement en première ligne. Mais la nuit était venue, et le combat cessa peu à peu. Le sous-lieutenant Donguy, arrivé le matin même au régiment, fut une des dernières victimes de cette malheureuse journée: il tomba grièvement atteint d'un éclat d'obus.

ll ne restait plus, dans le demi-bataillon de droite du premier bataillon, que 3 officiers et

130 hommes environ.

Le 23° corps se mit immédiatement en retraite sur Saint-Quentin, et fut rallié pendant la nuit par les débris des 4° et 5° compagnies du 1° bataillon qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, avaient été envoyées à Peuilly par ordre du général Paulze d'Ivoy. Ces deux malheureuses compagnies avaient été également fort éprouvées pendant la journée, à la suite d'incidents que nous allons brièvement raconter.

A son arrivée, la 4°, commandée par le capitaine Pincherelle, prit position au nord du village de Peuilly. Les Prussiens ne tardèrent pas à faire une démonstration offensive; la ligne compacte de leurs tirailleurs s'approcha jusqu'à 7 ou 800 mètres du village et fut arrêtée par le feu de la 4° compagnie. Mais cette trève fut de courte durée, et une quantité d'obus vint enflammer une grande partie des maisons. Les Prussiens, jugeant l'attaque suffisamment préparée, ne tardèrent pas à donner l'assaut.

Les tirailleurs durent céder le terrain et se réfugier dans l'intérieur de Peuilly, où ils trouvèrent le capitaine DANCLA, avec une section de la 1<sup>re</sup> compagnie restée en soutien. Ce faible détachement s'efforçait de contenir l'ennemi, qui était entré en même temps dans le

village, par l'extrémité opposée.

Toute résistance devenait impossible, et la retraite même paraissait impraticable. Le capitaine Pincherelle, complètement à découvert devant un flot d'ennemis qui le serraient de toutes parts, brûlait ses dernières cartouches, et tombait bientôt pour ne plus se relever, frappé au front d'une balle tirée à bout portant.

Le lieutenant ayant été blessé, le sous-lieutenant Giraud, dont l'énergie et l'intelligence dans ces circonstances critiques ne sauraient être trop louées, prit le commandement de la 4°

compagnie.

Le capitaine Dancla, pour la deuxième sois

depuis le commencement de la campagne, fut légèrement blessé; mais il continua de combattre, groupa autour de lui ce qui restait des soldats du 69°, puis il se précipita dans une rue latérale débouchant sur la campagne, et dont l'extrémité était fermée par une haie.

Il parvint rapidement à cet obstacle; mais en arrière, un peloton de Prussiens se démasqua et son chef cria: « Rendez-vous!»— « Jamais, » répondirent les deux officiers qui étaient en tête de cette poignée de braves. Aussitôt, une décharge meurtrière renversa la moitié de cette troupe héroïque; ceux qui furent épargnés passèrent sur le corps des Prussiens qui, stupéfaits de tant d'audace, n'osèrent les poursuivre.

A quelque distance du village, le capitaine Dancia reforma en ordre les 25 ou 30 hommes

qui lui restaient.

Bien lui en prit, car un parti de cavalerie, composé d'une cinquantaine de uhlans, ne tarda pas à s'élancer sur ses traces. Le capitaine Dancla, formant sa troupe en demi-cercle, laissa la cavalerie s'approcher jusqu'à la distance de 200 mètres, puis, après avoir recommandé le plus grand calme à ses hommes, il fit exécuter un feu à commandement qui coucha par terre une vingtaine de chevaux et de cavaliers, pendant que le reste du peloton, après avoir tournoyé un instant, rebroussait chemin précipitamment. Le capitaine Dancla ne fut plus inquiété et put rejoindre les autres compagnies du bataillon.

La 2º section de la 5º compagnie avait été envoyée, sous le commandement du sous-lieutetenant Roure, pour défendre un petit bois situé en avant du village. Malheureusement, le nombre des défenseurs était trop restreint pour arrêter l'effort de l'ennemi.

Tous furent tués, blessés ou fait prisonniers, à l'exception de trois hommes qui, ayant à leur tête M. Roure, se dirigèrent, à travers mille dangers, sur un bataillon du 33° de marche, qui combattait à quelque distance.

M. Roure ne put rejoindre le régiment que le

lendemain matin.

Dans cette journée, le 2º bataillon, qui restait seul à la garde du convoi, avait été également éprouvé.

Il eut à subir de vigoureuses attaques de tirailleurs et un feu violent d'artillerie. Lorsqu'il atteignit Roupy dans la soirée, le souslieutenant Léonard avait été tué; M. Leleu, capitaine, Millet et Bloch, sous-lieutenants, avaient été blessés; M. de Chambonas, lieutenant, contusionné; en outre 20 hommes avaient été tués et 34 blessés.

### Bataille de Saint-Quentin.

(19 janvier.)

Le 1° bataillon arriva pendant la nuit, exténué de fatigue, dans la ville de Saint-Quentin, où il fut cantonné. Le 19 au matin, après avoir reçu des munitions, il fut dirigé sur la gare, et de là sur le village de Cauchy, afin de se porter au-devant des Prussiens qui marchaient sur la ville.

La division du Bessol étant trop éloignée, le général Derroja prit le bataillon sous ses ordres et le plaça en soutien jusque vers 3 heures de l'après-midi. A ce moment, il fut envoyé pour défendre le chemin de Grugis à La Fère. De nouveaux renforts arrivant sans cesse à l'ennemi, celui-ci, dans un dernier élan, fit céder toutes les lignes francaises.

Le 1<sup>cr</sup> bataillon recula jusqu'à l'entrée du faubourg d'Isle, sous une pluie de projectiles partis des batteries d'Iaucourt. Chassé successivement de ses barricades, il recula jusqu'à l'extrémité opposée de la ville et le bombardement commença. L'armée française, refoulée de tous côtés, battit en retraite sur Cambrai et le Cateau, où elle arriva le lendemain.

Le 2º bataillon avait quitté Roupy à 4 heures du matin, et était venu se déployer en tirailleurs en avant du village de Grugis. Il tint toute la journée, malgré les efforts multipliés de l'ennemi. A 4 heures et demie seulement, il battait en retraite. Pendant ce mouvement, le capitaine Peltey fut grièvement blessé et ne put être emporté que grâce au dévouement de l'adjudant Broudin.

Le régiment se reforma à Cambrai. Il ne restait qu'environ 25 hommes par compagnie.

L'armistice signé, l'effectif du régiment fut renforcé en premier lieu d'un détachement d'officiers, de sous-officiers et de soldats envoyés par le dépôt du corps, alors à Dunkerque, et en second lieu par l'incorporation de 150 mobiles du Nord, ce qui porta à 60 hommes l'effectif de chaque compagnie.

Le 17 février, le régiment était dirigé sur Dunkerque.

# Siège de Péronne.

(18 décembre 1870 — 10 janvier 1871.)

Nous avons dit, au commencement de ce récit, qu'à l'approche des Prussiens, une compagnie du dépôt du 43° de ligne avait été dirigée sur Péronne, et que lors de la formation du 4° bataillon du 69° de marche, elle y avait été comprise avec le rang de la 6° compagnie. Elle était commandée par le lieutenant Leroy, et comprenait 4 sous-lieutenant, M. Rouiller, 4 sergentmajor, 4 fourrier, 5 sergents, 40 caporaux, 4 tambours, 425 hommes et une vingtaine d'ouvriers et d'éclopés.

On avait confie à ce détachement l'escorte et la garde du magasin du corps. La compagnie fut

partagée en deux détachements.

Le premier, sous les ordres du lieutenant Le-Roy, composé d'hommes déterminés, fut organisé en section franche.

Le second fut placé sous le commandement du

sous-lieutenant.

Pendant le mois de novembre, la compagnie empêcha les réquisitions de l'ennemi dans un rayon de 10 à 15 kilomètres de la place.

Elle dirigea heureusement sur Cambrai le convoi renfermant le magasin, et sauva ainsi pour

plus d'un million d'effets de toute nature.

Le 13 décembre, M. Leroy réussit à ramener d'Achiet-le-Grand un convoi de 500,000 cartouches.

Le 27 décembre, une reconnaissance de 24 hommes de la compagnie et de 40 mobiles fut confiée à M. Leroy; ayant fractionné sa troupe

en deux détachements, il enleva avec l'un un poste de uhlans, et ne se retira que devant un parti ennemi fort de 500 hommes environ.

Le second détachement, sous les ordres du sergent Jacques, alla établir trois embuscades au village de Doingt. Attaqué à son tour et sur le point d'être enveloppé, il fut dégagé par M. Rouiller et ses 50 hommes.

Furent cités : M. Rouiller, sous-lieutenant; Jacques et Cointet, sergents; Hispa, Corneille et Serres, caporaux; Henriette, Chambre et Journée, soldats; Bernauer, clairon.

Le 28 décembre, le bonbardement de Péronne commença; deux sommations furent faites à la ville, mais en vain. Le 2 janvier, le feu de l'ennemi redoubla d'intensité; 50 maisons brûlaient. Le caporal Hébert, les soldats Chambre et Henriette furent cités pour actes de probité. Le 7 janvier, eut lieu une dernière sortie, pendant laquelle le détachement enleva 30 chevaux et deux voitures d'armes et de munitions. Le 10, la ville capitulait.

# S V. -- CAMPAGNE DE 1871 DEVANT PARIS.

Nous avons laissé le 69° de marche au moment où il se dirigeait par voie ferrée sur Dunkerque, après avoir complété ses effectifs à Cambrai. Le régiment s'embarqua le 48 février à Dunkerque pour Cherbourg, où il fut désigné pour faire partie de l'armée de la Loire. Le 5 mars, après différents cantonnements, le 22° corps fut dissous, et le régiment reçut l'ordre de se tenir prèt à partir pour être incorporé dans l'armée de Paris. Il forma, avec le 67° et 68°, la brigade Wolf, de la division de Maud'huy.

# Départ pour l'armée de Paris.

Dirigé le même jour sur Paris, le 69° campa le 6 à Mantes, le 7 à Poissy. Le 8 mars, il traversa Saint-Germain, alors occupé par les Prussiens, et arriva à Paris vers 8 heures du soir: jusqu'au 18, il occupa l'avenue de l'Empereur, près du Trocadéro. Là, le régiment reçut l'ordre de renvoyer les libérés et les engagés pour la durée de la guerre; on complèta ses effectifs avec une partie des 111°, 112° et 139° de marche; il fut porté ainsi à 1,500 hommes environ. Un nouveau bataillon fut créé pour remplacer l'aucien, rentré sous la dépendance du Ministre de de la marine; le commandement de ce nouveau bataillon fut donné par intérim au capitaine Lenoy, du 2° bataillon.

# Journée du 18 mars.

Le 18 mars, le général Vinoy, commandant l'armée de Paris, voulant reprendre aux gardes nationaux les batteries accumulées sur les buttes Montmartre, le régiment fut placé entre le pont d'Austerlitz et la place de la Bastille pour y empêcher les attroupements. Le peu de munitions qu'il possédait (3 cartouches par homme environ) fit qu'on ne l'employa pas à de plus importantes opérations.

Dans l'après-midi, l'aide de camp du général Wolff vint conduire le régiment d'abord aux Invalides, puis au Luxembourg, où il dut attendre de nouveaux ordres. Le soir, on apprit que l'armée régulière quittait Paris et se dirigeait sur Versailles; aucun ordre de départ n'avait été envoyé.

Le 19 au matin, le régiment se trouva cerné dans le jardin de Luxembourg par plusieurs bataillons de la garde nationale. Le capitaine Jallu obtint du lieutenant-colonel de la Broue la permission de se rendre à Versailles pour informer le général en chef de la situation précaire dans laquelle se trouvaient une section d'artillerie et le régiment enfermé dans les jardins. Parti sous un déguisement, le capitaine Jallu accomplit sa mission et revint, porteur d'un ordre écrit qui enjoignait au commandant du régiment de se diriger sur Versailles.

Le lieutenant-colonel de LA Broue ayant quitté le régiment, le commandement fut exercé provisoirement par le commandant Perrier.

Les fédérés sommèrent le commandant Perrier de déposer les armes, et à la suite du refus qu'ils essuyèrent, ils envoyèrent, le 21 mars, l'ex-lieutenant de vaisseau Lullier, qui avait pris le titre de Général en chef de l'armée de Paris, accompagné de plusieurs bataillons, renouveler leur sommation. Le commandant du régiment ne voulut accepter aucune des conditions qui lui étaient faites, et annonça aux fédérés son départ du Luxembourg pour le lendemain à midi. Ne voulant pas verser le sang sans y être contraint, il fit encore plusieurs tentatives de conciliation, qui demeurèrent sans résultat.

Le 22 mars, à 11 h. 1/2, le régiment était sous les armes et se mettait en marche à midi et quart. L'attitude ferme du chef du régiment lui fit ouvrir les grilles du jardin sans coup

Renseigné par un inconnu (1) sur les forces qui gardaient les portes de la ville, le commandant Perrier se dirigea sur la porte Maillot, défendue par un poste de peu d'importance.

Le fédére qui commandait ce détachement, menacé d'être passe par les armes s'il n'abaissait le pont-levis, et intimidé par la vue des troupes régulières, ouvrit le passage. Le 69° était sauvé, grâce à l'énergie de son chef. Il gagna Versailles par Neuilly et Puteaux et alla camper à Satory. L'Assemblée nationale vota des félicitations au 69° régiment de marche, dont la conduite avait été digne des plus grands éloges; le commandant Perrier fut nommé lieutenant-colonel.

Le 30 mars, le colonel Ameller, du 66° de ligne, prit le commandement du 69° de marche.

Du 9 au 24 avril, il prit différents cantonnements et s'établit en dernier lieu à Asnières.

Le 24, il se mit en route pour les avant-postes d'Asnières, où il se trouva en première ligne.

Une compagnie d'éclaireurs fut formée au moyen de volontaires et reçut pour chefs MM. NANTY, capitaine; ELIET, lieutenant; ROURE et GIRAULT, sous-lieutenants.

Le 1er bataillon fut placé sur la rive gauche, en aval du pont du chemin de fer, dans le parc de la propriété Cogniard; les deux autres bataillons s'étendirent en arrière des maisons qui

<sup>(1)</sup> Il paraît que c'est M. Blondin, actuellement préfet de la Mayenne.

bordent le quai jusqu'à l'église et jusqu'au pont

de Clichy.

Cinq batteries fédérées, installées sur la rive droite, et de nombreux tirailleurs postés dans les maisons situées sur le bord de l'eau, tirèrent presque sans interruption sur les positions d'Asnières, éloignées à peine de 250 mètres.

Le 1er bataillon (commandant Martin) était de beaucoup le plus exposé; à peine abrité de la vue de ses adversaires par un mur de 2 mètres d'élévation, il se hâta de construire des tranchées assez profondes qui le préservèrent des projec-

tiles de l'ennemi.

Le 24 avril, les 4<sup>re</sup> et 4<sup>e</sup> compagnies repoussèrent une attaque des fédérés, qui étaient parvenus à traverser la Seine en face de Saint-Ouen.

Le tablier du pont du chemin de fer avait été enlevé; mais, se hissant sur les charpentes en fer qui joignaient les travées, les fédérés profitaient de l'obscurité de la nuit pour se glisser jusqu'à la rive gauche et, de là, tirer sur les embuscades placées à l'entrée du pont et près des bâtiments de la gare. Dans la nuit du 25 au 26 avril, le caporal Lafargue et 4 hommes déterminés, les nommés Quesnel, Neymarck, Gagne et Viardot, se glissèrent à leur tour sur les premières travées du pont, attendirent les fédérés, en tuèrent 5 ou 6 qui furent précipités dans l'eau et mirent le reste en fuite. A partir de comoment, les embuscades ne furent plus inquiétées.

Les ponts en maçonnerie d'Asnières et de Clichy avaient été rompus; mais, pendant qu'ils occupaient Asnières, les fédérés avaient établi un pont de bateaux au-dessous de celui du chemin de fer, aux travées duquel il était relié par une quinzaine d'amarres.

Lors de la reprise d'Asnière, par les troupes régulières, ce pont de bateaux avait permis aux fédérés de regagner Clichy; et afin d'interrompre le passage du côté d'Asnières, ils avaient ensuite détaché de la rive gauche une longueur de pont d'environ 20 mètres, qu'ils avaient attirée de leur côté sur la rive droite.

Ce moyen de communication était une menace continuelle pour les défenseurs de la rive gauche, qui, maintes fois, avaient dû repousser des attaques hardies des fédérés.

On avait à plusieurs reprises essayé de le détruire, mais ces tentatives avaient échoué, grâce à la vigilance du poste ennemi établi à Clichy, et aussi parce qu'aux avant-postes de la rive gauche, dans la crainte d'attirer de ce côté l'effort de l'ennemi, on n'envoya jamais une seule pièce d'artillerie.

Dans la nuit du 25 au 26 avril, le lieutenant ELIET, le sergent-major Mangin et le sergent Bonnaud résolurent de couper les amarres du pont de bateaux.

Se jetant à la nage, ils atteignirent heureusement l'extrémité du tablier, et ne conservant intacte que la première amarre, ils coupèrent toutes les autres, de manière que sous l'impulsion du courant, le pont, décrivant un quart de cercle, vint se placer le long de la rive gauche, à côté des embuscades du régiment.

Toute crainte de surprise avait disparu, et les avant-postes d'Asnières pouvaient désormais à leur tour disposer d'un moyen facile de passage sur la rive droite.

Le lieutenant Eliet et le sergent-major Mangin furent décorés pour cet acte de courage; le sergent Bonnaud reçut la médaille militaire.

Le régiment quitta, le 27 avril, les avant-postes d'Asnières, et, jusqu'au 21 mai, il ne sit que

changer d'emplacements.

Dans la soirée du 21, la nouvelle de l'entrée des troupes à Paris arriva au camp; le régiment quitta la Malmaison et se dirigea sur Paris. Il s'établit entre la porte de Courcelles et la porte Maillot.

Le 23 mai, la brigade fut sous les armes avant le point du jour et longea les fortifications, se

dirigeant vers les buttes Montmartre.

Le général de division vint annoncer au régiment que, confiant dans sa bravoure et sa vigueur, il lui avait réservé l'honneur de monter le premier à l'assaut des buttes.

# Assaut des buttes Montmartre.

Les fédérés avaient barricadé toutes les rues donnant accès au plateau. L'avant-garde du régiment triompha de tous ces obstacles et parvint à s'établir dans les tranchées que les fédérés avaient construites en prévision d'une attaque venant de l'intérieur de Paris.

Poursuivant sa marche, le régiment arriva à l'église Saint-Pierre, point culminant des buttes,

et y hissa le drapeau tricolore.

Dans cette brillante affaire, qui ne coûta au régiment qu'une dizaine d'hommes blessés, le 69° de marche s'empara d'un drapeau, de 103 pièces de canon, d'un parc d'artillerie et d'une grande quantité de munitions.

6 militaires du régiment furent cités à l'ordre de l'armée pour leur belle conduite pendant les operations du siège de Paris.

MM. Jubert et Nanty, capitaines; Eliet, lieutenant; Magnier, sous-lieutenant; Schmitt, capo-

ral, et Petit, caporal.

Le 3 juillet, le colonel Ameller, nommé général de brigade, fut remplacé par M. BIADELLI, lieutenant-colonel du 38° de marche.

Le 8 septembre, le 69e de marche et le 69e de

ligne fusionnèrent.

Le régiment était alors à Rueil; il quitta cette garnison pour se rendre à Courbevoie, où il resta jusqu'au 28 mars 1872, époque à laquelle il rentra dans Paris.

Le 7 janvier 1873, M. le lieutenant-colonel Louis, du 108° de ligne, était nommé au commandement du régiment, en remplacement de M. le colonel Biadelli, qui venait de succomber à la suite d'une chute de cheval. Dans le courant de juillet, le 4° corps de l'armée de Paris ayant été désigné pour tenir garnison dans l'Est, le régiment s'installa d'abord à Toul, avec détachements à Nancy et à Lunéville, et, l'année suivante, la portion active était transférée à Nancy, le dépôt restant à Toul, où il est encore.

# § VI. — HISTORIQUE DU DÉPOT.

Nous avons déjà dit qu'au moment où les bataillons actifs du 69° quittaient Paris pour se rendre à l'armée du Rhin, le dépôt du régiment tenait garnison à Laval.

Il se composait de 6 compagnies : les 7º et 8º

compagnies de chacun des trois bataillons actifs, et de la compagnie hors rang.

17 compagnies nouvelles furent formées, dans les diverses garnisons affectées au dépôt, pen-

dant le cours de la campagne.

A Laval, le dépôt forma, le 14 juillet, 4 compagnies, et, le 13 août, 2 autres compagnies qui, réunies aux premières, composèrent le 4° bataillon du 69°. Ce bataillon passa au 10° régiment de marche à Paris. Le 3 septembre, furent organisées 2 compagnies provisoires formant dépôt. Une autre compagnie provisoire fut créée le 4 octobre, et envoyée au 38° de marche au Mans.

Le 7 octobre 1870, le dépôt, composé de la compagnie hors rang et de deux compagnies provisoires, quitta la garnison de Laval pour se rendre à Lyon. Dans cette ville, le dépôt forma, le 8 octobre, 3 nouvelles compagnies, qui furent dirigées sur le 49° de marche, et, le 25 octobre, 3 autres compagnies, qui furent envoyées au 57° de marche.

Le 7 novembre 1870, le dépôt, composé de la compagnie hors rang et de 2 compagnies provisoires, quitta Lyon et se rendit à Marseille, où il forma, le 8 novembre, 4 compagnies, dont 2 passèrent au 62° de marche et 1 au 91° de marche. La dernière compagnie resta au dépôt du 69°.

Le 11 mars 1871, le dépût, composé de la compagnie hors rang, de 2 compagnies provisoires et de la compagnie formée le 8 novembre de l'année précédente, quitta Marseille pour aller s'établir au camp des Alpines, où il séjourna huit jours, puis au camp d'Eyguières, où vinrent se grouper successivement les officiers, sous-officiers et soldats du 69° rentrant de captivité.

Du camp d'Eyguières, le dépôt fut désigné pour occuper la garnison d'Auxerre, pendant que les bataillons se réorganisaient à Paris.

# CONCLUSION

lci s'ouvre une nouvelle période qui n'a encore été qu'une période modeste de travail et de relèvement. Nul doute que le 69° actuel ne l'illustre un jour par des hauts faits dignes de ses devanciers.

On relira alors avec respect les noms des différents chefs qui se sont consacrés, depuis 1870, à en faire un régiment dévoué au pays, instruit et discipliné.

Ces colonels sont:

MM. Biadelli, 8 septembre 1871 au 7 janvier 1873

Louis, 8 février 1873 au 10 novembre 1878. Poilloüe de Saint-Mars, du 10 novembre 1878 au 7 décembre 1883.

Desfrançois de Ponchalon, 7 décembre 1883 au 25 septembre 1885.

TRAVAILLEUR, 25 septembre 1885.

Ils viennent clore une longue et glorieuse liste, qui trouve sa place naturelle à la suite de l'historique du régiment.

|                                                                          |                                      |                                 |                                |                                               | - 114                                                                                          |                                                              |                                |                                         |                                    |                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| d'infanterie.                                                            | OBSERVATIONS                         |                                 |                                |                                               | Nommé gén <b>éral</b><br>de brigade.                                                           | Tué à Espolette.                                             |                                | Admis à la retr.                        |                                    | Nommé comman-             | de Perpignan. |
| 69° régiment                                                             | BLESSURES                            | AU RÉCIMENT.                    | ^                              | Blessé su Cai-                                | Blesséa Fried-<br>land et à Po-                                                                | Blessé & Wa-                                                 | 8raili.                        |                                         |                                    | A                         |               |
| Etat nominatif des colonels ayant commandé le 69º régiment d'infanterie. | CAM PAGNES                           | LE RÉGIMENT.                    | Camp. d'Italie.                | 14 prairial an Camp. d'Egypte. Blessé au Cai- | Fririon 10 févr. 1807. Camp. de Prusse Blessé & Fried-Nommé et d'Espagne. Iand et & Po-de brig | 22 juin 1811. Camp. d'Espagne. Blessé à Wa- Tue à Espelette. | 22 déc. 1813. Camp. de France. | Camp. de France.                        | A                                  | A                         |               |
| des colonels ay                                                          | DATE<br>de la nomination<br>au grade | DE COLONEL<br>dans le régiment. | 21 vent. an V. Camp. d'Italie. | 14 prairial an                                | 10 févr. 1807.                                                                                 | 22 juin 1811.                                                | 22 déc. 1813.                  | 22 mars 1814.                           | 11 oct. 1840.                      | 30 mai 1848.              |               |
| Etat nominatif                                                           | . NOWS.                              |                                 | DALOUST                        | Brun                                          | Fririon                                                                                        | GUINAUD                                                      | Hervé                          | MONNERET 22 mars 1814. Camp. de France. | Deshayes DE Montigny 11 oct. 1840. | ре Robillard 30 mai 1848. |               |

|                  |                                   |                                                      |                                 |                                                                                   | 115                                                      |                                           |                              |                              |                               |              |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Mis en non-schi- | vité pour infir-<br>mités tempor. | Passé major de<br>l'hôtel impérial<br>des Invalides. | Admis à la retr.                | Admis à la retr.<br>Mort à Viterbe.                                               | Nommé général<br>de brigade.                             | Mort des suites de<br>blessures.          | Nommé général de<br>brigade. | Nommégénéral de<br>brigade.  | Passé au 126° régiment d'inf. | ·            |
|                  | •                                 | *                                                    | a                               | AA                                                                                | <b>.</b>                                                 | *                                         | 8                            | 8                            | a                             | *            |
| ,                | Ą                                 | A                                                    | 12 avril 1855. Camp. de Crimée. | Occup. de Rome.                                                                   | Camp. contre la Prusse. 1870.                            | Armée du Rhin.<br>1871. Armée de<br>Denis | F 0110.                      | A                            | А                             | A            |
| 1 408 1          | z avrii 1601.                     | 7 février 1854.                                      | 12 avril 1855.                  | 22 janv. 1858.<br>11 avril 1860.                                                  | 27 janv. 1866.                                           | 8 sept. 1871.                             | 8 fevr. 1873.                | 2 nov. 1878.                 | 5 déc. 1883.                  | 28 oct. 1885 |
|                  | DANNER                            | Mittenhof                                            | Домом                           | Матнеи DE ST-<br>Frémont 22 janv. 1858.<br>Courson 11 avril 1860. Occup. de Rome. | LE TOURNEUR 27 janv. 1866. Camp. contre la Prusse. 1870. | BIADELLI                                  | Louis                        | DE POILLOÜE DE<br>SAINT-MARS | DESFRANÇOIS DE PONCHALON      | TRAVAILLEUR  |

# Etat des officiers faisant partie du régiment en 1840.

| • |                        |
|---|------------------------|
|   | colonel.               |
|   | Montigny,              |
|   | DEHAIES DE MONTIGNY, C |
|   | MM. I                  |
|   |                        |
|   |                        |

ÉTAT-MAJOR

Bonner, chef de bataillon. MM.

Monrbon, major. Lenoy, capitaine adjudant-major. DE CHAMBONAS, chef de bataillon. DE BROSSARD, chef de bataillon.

LEMAIRE, capitaine trésorier. DE THOURY, capiatine d'habillem. Guérior, porte-drapeau.

LEGROS, capitaine adjud.-major.

MM. Jourert, capitaine adjud.-major.

DE LA GARDE, chef de bataillon.

116

CLEMENT, lieutenant d'état-major.

DE PLATEL DU PLATEAU. Sous-lieutenants. MM. RIET.

Lieutenants.

Capitaines.

SPICKER.

MM. Buror.

LEGOAZE DE TOULIJO-DURUTTE. FRIRION. HAIDY.

MM. DRIEU.

CHEVANNE. BONNARD. BEAUVIN. LATOUR. PASSOT.

BOULZAGUET. LA COUTURE. DELANORD. DE LACLOS. MAINGUET. LICHARD. JOURDAN. DÉRIOT. MITTRE. HARDY. PIERRE. COLLIN. BOBAN. GODIN. MORIN. VIARD. TILLE. RÉGAULT DE CAZANOVE. MAPDELAINE. JARTAGNIER. HAUCHART. VINCENT. LIVIER. SISMEAU. DAVOUT. HÉRAUD. TAPOUL. LEBEAU. LEDIEU. POMER. ARDIN. COBUT. PÉRIL. HATTIN-LAOULETIF. ONCHAMPS. ARTIGUES AGARDE. LEMOYNE. HATTIER. GUILLOT. Buisson. OUPOND. JUPARC. ACRAX. VANDEL. GLANÈS. TIRARD. Inau. Huor. Fils.

| 1870      |
|-----------|
| <b>6</b>  |
| régiment  |
| du        |
| partie    |
| faisant   |
| officiers |
| des       |
| Etat      |

| Etat des oinciers faisant partie du regiment en 1870. | ÉTAT-MAJOR. | MM. Le Tourneur, colonel. Bessières de la Jonquère, lieutenant-colonel. | MM. Cremieux, chef de bataillon. Carcanade, chef de bataillon. Rock, capitaine adjudant-major. Ragor, chef de bataillon. Mizac, capitaine instruct de tir | djudant-                     | Capitaines. Lieutenants. Sous-lieutenants. | MM.<br>CANGE.<br>LEROX.    |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Eta                                                   |             |                                                                         | MM. CRÉMIEU<br>CARCANA<br>RAGOT. C                                                                                                                        | ALLARD,<br>CARBONN<br>major. | Capitai                                    | MM.<br>Jongla.<br>Vignaux. | Droisy.<br>Gazielly.<br>Giraid |

| LABORDE.            | AUDRAN.      | AMBROSINI.          |
|---------------------|--------------|---------------------|
| QUIVY DE LÉTANG.    | VAILLANT.    | DEFRANC.            |
| Puig.               | Février.     | Bourguignon.        |
| DE COATGOUREDEN.    | URION.       | CALENDINI.          |
| Bernard.            | ARAGON.      | DE CORNULIER LUCI-  |
| BIAUTTE.            | Godard.      | NIÈRE.              |
| PERRIN.             | Masson.      | DROUET.             |
| DE BEAUREPAIRE BER- | ATHÉNAS.     | SAINT-GILLES.       |
| RION.               | Masson.      | BERMOND.            |
| CANTIÉ.             | Овек.        | DELEAU.             |
| SORLIN.             | MOLLARD.     | DE MAUDUIT DU PLES- |
| DRIFORT.            | MARTIN.      | SIX.                |
| CAIROL.             | DE BENINGER. | Puig.               |
| REYNAUD.            | Radiguet.    | ESCALIER.           |
| Petit.              | PACIT.       | LATOUR D'AFFAURE.   |
| ADAM.               | FÉRON.       | CUVELLIER.          |
| DE CANTILLON.       | FRANCOISE.   | HAAS.               |
| DUGRATOUX.          | Schury.      | Burger.             |
| LEBEL.              | Poupinet.    | LEMOINE.            |
| CHAMPS.             |              | Tourné.             |
|                     |              | DE VALORI.          |
|                     |              | MOULLART DE VILMA.  |
|                     |              | REST.               |

# Etat des officiers faisant partie du régiment en 1887.

ÉTAT-MAJOR.

MM. Travailllur, colonel.
Canonge, lieutenant-colonel.
Oberlin, médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe.
Clavère, capitaine trésorier.
Garnier, capitaine d'habillement.
Favier, médecin major de 2<sup>c</sup> classe.
Ferry, médecin-major de 2<sup>c</sup> classe.
Girat, lieutenant officier payeur.
Jennesseau, s.-lieutenant porte-drapeau.
David, chef de musique.

# 1er bataillon.

MM. MARCHAL, chef de bataillon.
MALPEL, capitaine adjudant-major.

1rc compagnie, MM.
ROYAL, capitaine.
WARIN, lieutenant.
ROUVER, sous - lieutenant.
2c compagnie, MM.
JANIN, capitaine.
IMMELIN, lieutenant.
GILBERT, lieutenant.

Sadydant-major.

3° compagnie, MM.
Roget, capitaine.
JACQUEMET, lieutenant.
COURTOT DE CISSEY,
SOUS-lieutenant.
4° compagnie, MM.
DELCONIMÈTE, capit.
LUCOTTE, lieutenant.
CAYET, s.-lieuten.

# 2c bataillon.

MM. AUBERT, chef de bataillon.
BATICLE, capitaine adjudant-major.

1re compagnie, MM.
DE PÉRUSSE DES CARS, capitaine.
EURIOT, lieutenant.
MAGNIEN, SOUS-lieuten.
2º compagnie, MM.
DEVEVEY, capitaine.
CHERREY, lieutenant.
CAILLET, SOUS-lieutent.

3° compagnie, MM. PETIT, capitaine. GANDOLIN, lieutenant. CAMPS, sous-lieutenant.

4º compagnie, MM. RAYNIER, capitaine. Colard, lieutenant. Sambourra, s.-lieuten.

# 3º bataillon.

MM. DE GIBON, chef de bataillon. Coquiner, capitaine adjudant-major.

1re compagnie, MM.
PLACE, capitaine.
LAMOTTE, lieutenant.
BREFFA, sous - lieutenant.
2° compagnie, MM.
GIRAUD, capitaine.
COLAS, lieutenant.
DUPRAT, sous - lieutenant.

3º compagnie, MM.

DE MÉRIC DE BELLEFON,
capitaine.
CAZEILLES, lieutenant.
POTEL, sous-lieutenant.
4º compagnie, MM.
PIREYRE, capitaine.
VAIMBOIS, lieutenant.
RENAUD, sous - lieutenant.

# 4º bataillon.

MM. Hirn, chef de bataillon.
DE VALORI, capitaine adjudant-major.

1re compagnie, MM. WEULF, capitaine. ZAHN, lieutenant. N..., sous-lieutenant.

2° compagnie, MM. Rose, capitaine. D'Anterroches, lieutenant. Rossillon, sous-lieutenant. 3º compagnie, MM. Charreyre, capitaine. Martenet, lieutenant. N..., sous-lieutenant.

4e compagnie, MM. BLOT, capitaine. VILLEMIN, lieutenant. N..., sous-lieutenant.

# Dépôt.

M. L'Hoste, major.

1re compagnie, MM.
POUGNET, capitaine.
LAGIER, lieutenant.
RENARD, sous - lieutenant.

2º compagnie, MM. PÉTROD, capitaine. DUPERRIER, lieutenant. HUMBLOT, sous-lieute. nant.

Officiers tués ou blessés pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire (1792 à 1815).

# MM.

GAZAIGNAIRE, chef de bataillon. — Blessé le 20 thermidor d'un coup de feu à la jambe à l'attaque de Bovez en Piémont.

GODARD, adjudant-major. — Tué le 1er thermidor an VII en défendant les redoutes d'Aboukir.

Pauly, capitaine. — Blessé au flanc à l'affaire de Mondovi (2 floréal an IV).

CROUET, capitaine. — Tué le 7 brumaire an V à Saint-Georges.

COLLET, capitaine. — Blessé le 2 frimaire, an IV, à l'attaque de la redoute de Saint-Bernard.

TAUPIAC, lieutenant. — Tué au siège de Saint-Jean-d'Acre, le 20 floréal an VII.

MOREAUX, lieutenant. — Tué à la prise d'Alexandrie, en Egypte, le 14 messidor an VI.

Giraud, lieutenant. — Blessé le 16 thermidor an IV à Castiglione, le 22 vendémiaire an XIV à Elch ngen.

André, lieutenant. — Blessé le 16 thermidor an IV à Castiglione, le 16 vendémiaire an V à

\_ Mantoue.

Chavan, lieutenant. — Tué au siège de Saint-Jean-d'Acre, le 24 germinal an VII. Lantier, sous-lieutenant. — Blessé le 25 germi-

minal an IV, à l'attaque de Batifolo.

MILLET, sous-lieutenant. — Tué le 7 brumaire an V, à Saint-Georges.

GEOFFROY, capitaine. — Tué le 18 germinal an V, à Lientz (Tyrol).

BAYTTOT, capitaine. — Tué à Lientz, le 18 germinal an V.

PETITFRÈRE, lieutenant. — Blessé le 3 frimaire an V, à La Favorite.

LAVAGNE, lieutenant. — Blessé le 16 thermidor an IV, à Castiglione.

ARGENCE, lieutenant. — Blessé le 3 frimaire an V. à La Favorite.

Seguin, sous-lieutenant. - Blessé le 26 nivôse

an V. à Saint-Georges.

Leroy, capitaine. — Blessé le 10 vendémiaire an IV, à Borghetto.

RENAUD, capitaine. - Blessé le 29 fructidor

an IV, à La Favorite.

LADUZÉE, sous-lieutenant. — Tué le 2 floréal an IV, à Mondovi.

MAGNE, chef de bataillon. - Blessé à Friedland. le 14 juin 1807.

Pascal, capitaine. - Blessé à Alexandrie, en

Egyté, le 30 ventôse an IX. AIGUIER, capitaine. - Blessé à Saint-Jean-d'Acre,

17 floréal an VII. Aubry, capitaine. - Blessé le 14 thermidor an VI.

à Alexandrie. CURTILLION, capitaine. — Tué à Friedland, 14 juin

1807. Robert; capitaine. — Tué à Elchingen, le 22 ven-

démiaire an XIV.

GROSSET, capitaine. - Blessé à Saint-Jean d'Acre. 26 floréal an VII.

CAMELIER, capitaine. - Blessé à Elchingen, 22

vendémiaire an XIV.

Monoyen, capitaine. - Blessé à Alexandrie, 30 ventôse an IX.

PARENT, lieutenant. — Blessé à Saint-Jeand'Acre.

Parize, lieutenant. — Blessé à Aboukir, 7 thermidor an IX.

CHARPENTIER, lieutenant. — Blessé à Alexandrie. 30 ventôse an VII.

Delpech, lieutenant. - Blessé à Saint-Jeand'Acre et à Friedland, 14 juin 1807.

Gondouin, lieutenant. — Blessé à Jaffa, 17 ventôse an VII.

Paris, lieutenant. — Blessé à Mondovi. 2 floréal an IV.

MM

Devoisin, lieutenant. — Blessé à Voldara, 26 nivôse an V.

Thevis, sous-lieutenant. — Blessé à Saint-Michel, der floréal an IV

ARMAND, sous-lieutenant. — Blessé à Aboukir, le 7 thermidor an VII.

Bahour, sous-lieutenant. — Blessé à Alexandrie, le 30 ventôse an IX.

LECUREUX, sous-lieutenant. — Blessé à Alexandrie, le 30 ventôse an IX.

MORIN, sous-lieutenant. — Blessé le 7 thermidor

an VII, à Aboukir, GAFFÉ, sous-lieutenant. — Tué au fort de Leu-

tach, 13 brumaire an XIV. OTERNAUD, Sous-lieutenant. — Blessé à Friedland,

14 juin 1807.

Davennes, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland.

14 juin 1807.
MOULIN, lieutenant. — Blessé le 4 floréal an IV à Mondovi; à Saint-Jean-d'Acre, 19 germinal an VII.

CHAUMET, lieutenant. — Blessé à St-Jean-d'Acre, 19 floréal an VII.

Lambert, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland, 14 juin 1807.

LANTY, sous-lieutenant. — Blessé à Elchingen, 22 vendémiaire an XIV.

Tardieu, chef de bataillon. — Blèssé à Mondovi, 2 floréal an IV, et à Friedland, 14 juin 1807. Meignan, capitaine. — Blessé à St-Jean-d'Acre.

RAYBAUD, lieutenant. — Blessé le 24 juin 1810, à Ciudad-Rodrigo

Liénard, lieuteñant. — Blessé à Alexandrie. Ginoux, lieutenant. — Blessé à St-Jøan-d'Acre. Poupon, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland. FAUVERTEY, sous-lieutenant. — Blessé le 27 sep-

tembre 1810, à Busaco. Reboul, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland. Oursnel, sous-lieutenant. — Blessé à Leipsick.

18 octobre 1813.

Coutier, capitaine. — Blessé le 27 septembre 1810 à Busaco.

Duroun, adjudant-major. — Blessé à Friedland, 14 juin 1807.

Dupuy, sous-lieutenant. — Blessé le 14 juin 1807, à Friedland.

Pichon, sous-lieutenant. — Blessé à Busaco.

Terre, capitaine. — Blessé le 4 mai 1811, à Pozobello.

ROHMER, lieutenant. — Blessé le 10 décembre 1813, à Cambo.

LHUILLIER, capitaine. — Blessé le 26 juillet 1810, à Almeïda, et le 2 mars 1814, à Aire.

HANCKÉ, capitaine. - Blessé à Elchingen.

Lemoine, lieutenant. — Blessé à Bautzen, à Leipsick, à Buntzlau, 1813.

LEONARD, sous-lieutenant. — Blessé le 27 septembre 1810, à Busaco.

DEUSTER, lieutenant. — Blessé à Almerda.

VINCENT, lieutenant. — Blessé à St-Jean-d'Acre. RAGOT, sous-lieutenant. — Blessé le 5 mai 1811, à Pozobello.

FAUCHIER, capitaine. — Blessé le 27 septembre 1810, à Busaco; tué à Leipsick, 18 octobre 1813. Monnin, sous-lieutenant. — Blessé à Tamamès, 18 octobre 1809.

CHABERT, sous-lieutenant. — Blessé à Salamanque, 23 juillet 1812.

Tesset, lieutenant. — Blessé le 18 octobre 1809, à Tamamès.

MARCEL, capitaine. — Blessé le 22 juillet 1812, à Salamanque.

GUILLMANN, sous-lieutenant. — Blessé le 27 septembre 1810, à Busaco.

Perrot, lieutenant. — Blessé à Elchingen, à Bautzen, Leipsick.

Danner, capitaine. — Blessé à Orthez, 27 février 1813.

Vignier, capitaine. — Blessé à Friedland, à Bu-

Thomas, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland et à Tamamès.

Sibert, capitaine. — Blessé à Mondovi, Elchingen, Friedland, Leipsick.

Boissenier, capitaine. — Blessé à Busaco.

BRUCKER, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland, à Pozobello.

Annouer, lieutenant. — Blessé le 27 septembre 1810, à Busaco.

MARTINET, lieutenant, — Blessé à Busaco, tué le 18 octobre 1813 à Leipsick.

Chapelin, lieutenant. — Blessé à Friedland, à Busaco.

Klein, lieutenant. — Blessé le 1<sup>cr</sup> janvier 1810, à Salamanque.

Uhrich, lieutenant. — Blessé à Alba de Tormes, 22 juillet 1812.

BESANÇON, sous-lieutenant. — Blessé le 5 juillet 1810, à Ciudad-Rodrigo.

DAVID, lieutenant. — Blessé le 18 octobre 1809, à Tamamès.

HANTZ, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland, tué le 15 février 1814 au blocus de Luxembourg.

Béquinot, lieutenant. — Blessé le 23 juin 1810, à Ciudad-Rodrigo.

Lardière, lieutenant. — Blessé à Elchingen et à Wagram; le 23 juillet 1812, à Alba de Tormès.

Moncilly, lieutenant. — Blessé à Busaco.

ROBLIN, lieutenant. — Blessé à Busaco; le 22 juillet 1812 à Tamamès; à Alba, 25 juillet 1813; tué à Toulouse le 10 avril 1814.

COUJET, sous-lieutenant. — Blessé le 18 octobre 1809 à Tamamès ; le 23 juillet 1812 à Salamanque; blessé le 25 juillet 1813, à Pampelune.

CROIZADE, capitaine. — Tué le 27 février 1814, à Orthez.

GOULLEY, sous-lieutenant. — Blessé à Friedland. Boisselor, lieutenant. — Blessé à Busaco.

LABILLE, lieutenant. — Blessé à Elchingen, à Or-

thez, à Busaco.

Garnier, lieutenant. — Blessé à Tamamès, à

Garnier, lieutenant. — Blessé à Tamamès, à Busaco.

ERHARD, sous-lieutenant. — Blessé le 25 juillet 1813, à Pampelune.

Boulard, sous-lieutenant. — Blessé le 13 décembre 1813, à Bayonne.

CAREL, chef de bataillon. — Blessé aux Arapiles, 22 juillet 1812.

Roche, sous-lieutenant. — Blessé à Tolosa, 25 juin 1813.

CARDIOT, chef de bataillon. — Blessé le 7 septembre 1812.

Soullier, capitaine. — Blessé le 11 mai 1811, à Almeïda.

Roux, capitaine. — Blessé le 27 septembre 1810, à Busaco; aux Arapiles, 22 juillet 1812.

SERAZE, capitaine. — Blessé à Almeïda, 25 août 1810; 27 septembre 1810, à Busaco; 2 mai 1813, à Lutzen; tué à Ligny, 16 juin 1815.

GILBERTS, sous-lieutenant. — Blessé à Leipsick. Rose, capitaine. — Blessé 10 novembre 1813, à l'Espelette: le 10 avril 1814, à Toulouse.

Ducroco, lieutenant. — Blessé le 21 mai 1813, à Bautzen : le 18 octobre 1813, à Leipsick.

